







# HISTOIRE

DES

# ARABES.

TOME IV.



# HISTOIRE ARABES.

## HISTOIRE

DES

## ARABES

SOUS LE GOUVERNEMENT,

DES CALIFES.

Par M. L'ABBE' DE MARIGNY.

TOME IV.



### A PARIS,

Chez

La veuve Estienne & Fils, rue
S. Jacques.

Desaint & Saillant, rue
S. Jean de Beauvais.

JEAN-THOMAS HERISSANT,
rue S. Jacques.

M. D C C. L.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

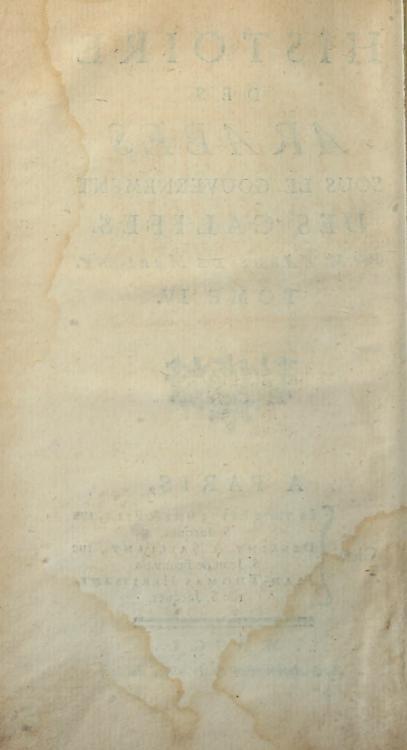



# HISTOIRE

DES ARABES

SOUS LE GOUVERNEMENT DES CALIFES.

# RHADI-BILLAH XXXIX. CALIFE.



VANT que d'entrer dans Hégire 322. le détail de ce qui s'est Ere Chr. 934. passé sous le regne de ce Calife, je crois qu'il est à pire des Ara-

Etat de l'Empropos de s'arrêter un instant pour bes à l'aveneprendre une idée de l'Empire des di à la Cou-

RHABT.

Arabes, tel qu'il étoit lorsque ce Prince parvint à la Couronne.

On a vu pendant long-tems les Califes Ommiades & Abbassides, tenir Tome IV.

RHADI. Hégire 322. Ere Chr. 934.

R. WABE.

fous leur puissance la plus grande partie de l'Orient. Les trois Arabies, la Syrie, l'Egypte, la Perse, la Mésopotamie, avoient reçu la loi de ces Conquérans, & ils y exerçoient l'autorité souverneurs qu'ils nommoient pour veiller sur ces différentes Provinces.

Ce vaste Empire se conserva ainsi dans toute son intégrité, jusqu'au regne du célebre Mamon, qui ayant eu l'indiscrétion de donner le Khorassan en souveraineté à l'un de ses Généraux nommé Thaher, fut cause que d'autres Gouverneurs folliciterent dans la suite, & obtinrent les mêmes priviléges. Ils n'en jouirent néanmoins d'abord que sous la réserve de l'investiture que le Calife leur en donnoit; mais quelques-uns d'entre-eux abusant bientôt de la facilité du Souverain, entreprirent de se soustraire à toute dépendance, & ne voulurent pas même se soumettre à demander l'investiture.

A ces rebelles il s'en joignit d'autres, qui sous le spécieux prétexte de remettre la Couronne sur la tête des Alides, qu'ils regardoient com-

me les véritables Souverains, refu-RHADI.
ferent toute obéissance aux Abbassi-Hégire 322.
des, marcherent contre eux les armes à la main; & ne pouvant réussir
dans leur projet principal, ils vinrent
du moins à bout de se faisir de quelque démembrement de l'Empire Musulman, & de s'y établir en toute souveraineté.

Telle sut l'origine des différentes dynasties qui s'éleverent coup sur coup dans l'Empire des Arabes, & qui s'attribuant successivement diverses portions de ce vaste Etat, resserrerent tellement les Califes, qu'elles ne leur laisserent presque d'autre domaine que dans le territoire de Bagdet. Les Thahériens, les Tholonides, les Soffarides avoient commencé depuis long-tems à déchirer cet Empire; d'autres marchant sur leurs traces, & s'enrichissant de leurs dépouilles, s'emparerent des Provinces qu'ils avoient envahies, & s'y foutinrent la plupart avec bien plus de succès.

C'est ainsi que sous le regne que je vais décrire, l'Irak Persienne, & la Perse proprement dite, tombent sous la puissance des Bouides, aussi bien que le Tabarestan, le Giorgian & le

Aij

Tome IV.

HISTOIRE

RHADI. Hégire 322. Fre Chr. 934.

Manzaderan. La Mésopotamie reconnoît pour Princes les Hamadanites. Les Samanides occupent le Khorassan & toute la Transoxane; les Karmates sont maîtres des Provinces de Bahrein & d'Iemamah dans l'Arabie. Les Fatimites déja maîtres de l'Afrique, s'emparerent ensuite de l'Egypte & de la Syrie sur les Akschidiens, qui de Gouverneurs qu'ils étoient d'abord, s'étoient érigés en Souverains. Voilà en peu de mots quelle fut la position de l'Empire Musulman sous le regne de Rhadi-Billah, & de ses successeurs.

life.

Rhadi est Ce Prince sut proclamé solennelproclamé Ca-lement Calife à Bagdet, le jour même de la déposition de Caher-Billah son oncle. Tout paroissoit annoncer de sa part un regne très-heureux. En effet, Rhadi étoit d'un caractère excellent, libéral, doux, affable, bienfaisant, amateur des Lettres & des Savans. Il fembloit qu'on alloit voir renaître les jours brillans du regne d'Al-Mamon; mais toutes ces belles qualités dont on avoit lieu d'espérer tant d'avantages, produisirent insensiblement la ruine de l'autorité califale. Son extrême bonté dégé-

nérant en foiblesse, il suivit les per- RHADT. Hégire 322. nicieux exemples de quelques-uns Ere Chr. 934 de ses prédécesseurs, en accordant ou en confirmant des graces & des priviléges, qui firent dans la suite presqu'autant de Souverains qu'il y avoit de Gouverneurs assez ambitieux pour rechercher cette prérogative, & assez puissans pour s'y soutenir.

Rhadi fignala le commencement de son regne, en rendant la liberté à tous ceux que son prédécesseur avoit sait arrêter. A cette nouvelle, tous les exilés reparurent, tant ceux qui l'avoient été par ordre du cruel Caher, que ceux qui s'étoient éloignés d'eux-mêmes, pour ne point être exposés aux emportemens d'un Prince aussi séroce.

Moclah, aux intrigues duquel Rha-Hégire 323. di étoit redevable de la couronne, parut aussi à la Cour, & il sut réta- Moclah est bli dans sa charge de Visir. Ce Mi-rétabli. nistre, quoique privé de la main droite que Caher lui avoit fait couper, reprit ses fonctions, & signa toutes les expéditions avec autant de facilité qu'auparavant. Il avoit imaginé à cet effet une espece de ressort qu'on

A iii

R H A D 1. Hégire 323. Ere Chr. 935.

lui attachoit au poignet, & en mettant une plume dans ce ressort, il s'en servoit sort bien, & écrivoit assez lisiblement.

Institution de l'hmir-al-Omara.

Après quelques mois de regne, le Calife, soit qu'il ne se sentit pas assez fort pour soutenir le poids du gouvernement, soit qu'il ne voulût pas s'en donner la peine, fit venir à Bagdet un Musulman de distinction appellé Raïk ou Ratek, & remit entre ses mains l'administration générale des troupes & des finances. Il créa en sa faveur le titre éminent d'Emir-al-Omara, qui signifie Commandant des Commandans. Par-là il obscurcit l'autorité du Visir, qui dèslors fe trouva borné au simple emploi de Secrétaire du Calife, subordonné à cet Emir.

Mégire 324. Ere Chr. 936.

Le Visir Moclah, sensiblement touché d'un établissement si contraire à ses intérêts, prit dès cet instant la résolution de se venger sur Raïk lui-même, & de perdre un homme dont l'immense crédit anéantissoit toutes les charges de la cour, & principalement celle du Visir; mais il fallut du tems pour venir à bout de ce dessein, & ce ne sut que deux

ans après, qu'il tenta enfin cette entre- RHADI. prise, qui eut pour lui le plus malheureux fuccès.

Pendant ce tems-là, Raïk qui se Hégire 325. voyoit dépositaire de toute la puissance royale, s'en servit utilement pour lui-même, & se comporta de façon avec les ennemis de l'Etat, que sans être obligé de prendre les armes contre eux, il établit une bonne intelligence entr'eux & les sujets du Calife.

Les ennemis les plus formidables Traité avec que l'on eût alors, étoient les Kar-les Karmamates, qui sous la conduite du brave Abou-Thaher leur Général, ravageoient cruellement les Etats du Calife, & en particulier l'Arabie, où ils s'étoient rendus si redoutables, que l'on avoit été obligé d'interrompre le fameux pélerinage de la Mecque. Raïk entama une négociation avec Abou-Thaher, & il réussit enfin à modérer ses sureurs, & à le faire consentir à accorder toute sureté aux caravanes qui iroient à la Mecque. Le Général Karmate se rendit aux instances de Raïk, moyennant une somme de cinquante mille diners d'or, que le Calife promit de

R H A D I. Hégire 325. Ere Chr. 937.

lui payer tous les ans. On verra cependant bientôt les Karmates peu fidéles à leur parole, recommencer les hostilités avec autant de fureur qu'auparavant. Peut-être qu'ayant sait leur traité avec Raïk, ils ne se crurent point obligés à en tenir les conditions, lorsque cet Emir sut dépossédé de sa charge, par une suite des intrigues que Moclah venoit d'employer pour le perdre.

Hégire 326. Ere Chr. 938.

Les intrigues de Moclah contre Raïk font découvertes.

Ce Visir, qui depuis long-tems méditoit la perte de Raik, imagina un moyen qu'il crut devoir réussir. Il écrivit au nom du Calife à l'un des principaux Officiers Turcs, nommé Jakem, & se plaignit de la tyrannie qu'exerçoit Raïk depuis qu'il étoit revêtu de la charge d'Emir - al-Omara. Il demandoit à être délivré d'un homme que sa trop grande autorité avoit rendu insolent. A cet effet il prioit Iakem de se rendre promtement à Bagdet, afin de prendre le commandement général des troupes, & il lui recommandoit de venir assez bien accompagné pour faire tête à l'Emir, en cas que celuici voulût user de violence pour l'empêcher d'exécuter ce qu'on exigeoit de lui.

Malheureusement pour Moclah, cette lettre sut interceptée. Elle tom- Ere Chr. 93%. ba entre les mains de Raïk, qui aussitôt alla trouver le Calife, & le pria de lui dire quels pouvoient être les sujets de mécontentement qui l'obligeoient à le déposséder de sa charge, Le Calife étonné de cette question, lui répondit qu'il conservoit les mêmes fentimens qu'il avoit toujours eus pour lui, & qu'il ne voyoit pas sur quoi ses plaintes pouvoient être fondées.

Raik ayant alors présenté au Calife la lettre qu'il venoit d'intercepter, ce Prince surpris de la hardiesse avec laquelle on avoit ofé abuser de fon nom, manda le Visir, & lui reprocha d'entretenir des intelligences avec Iakem le Turc. Moclah qui ne se doutoit de rien, voulut nier d'abord qu'il eût aucun commerce avec cet Officier; mais le Calife lui ayant fait voir sa lettre, il n'y eut plus moyen de se désendre; le Visir restasans réponse.

Cette infidélité sut punie sur le champ. On lui coupa la main qui luis restoit; & comme cette punition, toin de l'humilier, ne servit qu'à la

RHADT. Hégire 326. R H A D 1. Hégire 326. Etc Chr. 938.

faire déclamer contre le Calife & contre l'Emir, on le condamna de plus à avoir la langue coupée. Il sur ensuite chassé de la cour, & vécut depuis misérablement jusque vers l'an 338 de l'Hégire, qui sut le tems de sa mort. \*

\* L'Histoire du Visir Moclah est rapportée un peu différemment par quelques Auteurs Arabes. Abulfarage & El-Macin ne disent point que ce Visir ait eu les deux mains coupées, ni qu'il ait perdu sa main droite sous le Califat de Caher, comme je l'ai rapporté dans la vie de ce Calife. Selon ces Auteurs, Moclah ne perdit sa main droite que sous Rhadi, à l'occasion d'une lettre qu'il écrivit à ce Prince, par laquelle il lui conseilloit de faire arrêter Raïk, & de mettre en sa place Iakem le Turc. Le Calife communiqua cette lettre à l'Emir, qui ayant par sa charge tonte autorité dans Bagdet, fut bientôt vangé des conseils que l'on donnoit à son désayantage. Cette affaire sur remise à la décision des Magistrats, qui conclurent que le Visir auroit la main droite & la langue coupées, comme pour un attentat commis contre le bien public. L'Histoire rapporte, dit El-Macin, que quand on lui coupa la main, il parla ainsi : ,, Cette main avec ,, laquelle j'ai transcrit trois fois l'Alcoran, va être ,, coupée comme le seroit la main d'un voleur.,,

Le même Auteur dit que ce malheureux Visir, après avoir perdu la main droite & sa langue, sur consiné dans un lieu bas du Palais Impérial, où il y avoit un puits; & que n'ayant personne pour le servir, il puisoit de l'eau lui-même, en tirant la corde de sa main gauche, & l'arrêtoit avec ses dents, pour la reprendre ensuite jusqu'à ce que le

sceau fût à sa portée.

On attribue à ce Visir l'invention des caractères Arabes modernes, dont on se sert encore aujour-d'hui à la place des anciens que l'on appelloit ouffeques, & qui étoient fort grossiers. Cette découverte lui sit donner le surnom de Vadhé Khath,

Hégire 327.

Takem obli-

Cependant soit que par des rela- RHADI. tions antérieures ce Visir eût trou- Ere Chr. 939, vé moyen d'instruire Iakem de la foiblesse du gouvernement, soit que ge le Calife à ce Turc ambitieux en fût informé Emir. par d'autres voies, il résolut d'en profiter pour se mettre à la tête des affaires, & s'établir sur les ruines de Raik.

Il s'approcha donc de Bagdet avec des troupes, & se disposa à faire le siège de cette place. Raïk sortit aussitôt bien accompagné, & entreprit de faire face à l'ennemi; mais dès le premier choc il fut battu & mis dans une telle déroute, qu'il ne put pas même regagner Bagdet pour en fermer les portes aux vainqueurs. Iakem entra donc triomphant dans cette ville, où il trouva tout en désordre, dans la crainte où l'on étoit du massacre & du pillage : mais: ce Général sut contenir ses troupes; & comme il n'aspiroit qu'à

c'est-à dire, auteur & inventeur de l'écriture.

Ce Visir, qui avoit copié trois fois l'Alcoran, avoit aussi fait trois fois le pélerinage de la Mecque; & après sa mort il fut enterré trois fois, la premiere dans sa prison, la seconde dans le Palais Impérial, & la troisiéme dans sa propre maison, où il sur transseré à la priere de ses enfans, qui demanderent au Calife le corps de leur pere.

12

RHADI. Hégire 327. Ere Chr. 939.

avoir le maniment des affaires, sans vouloir rien entreprendre contre la personne du Souverain, il alla rendre ses hommages au Calife, & lui demanda ensuite pour toute grace d'être revêtu de la charge d'Émiral-Omara. Rhadi, trop heureux de pouvoir le fatisfaire à ce prix, con-Tentit à sa demande, & lui accorda même bientôt toute sa confiance.

Iakem, qui n'avoit ambitionné cette place que pour avoir l'honneur de commander en chef absolu, sans s'embarrasser que son pouvoir s'étendît sur beaucoup de Provinces, ne s'opposa point au parti que prit le Calife, d'accorder les droits & les prérogatives de Souverain à plusieurs de ceux qui occupoient de grands Gouvernemens. Ainsi se détruisit peu à peu la puissance temporelle du califat. Ces nouveaux Souverains ne regarderent plus le Calife que comme le premier Iman ou Pontife de la religion, qui n'avoit presque d'autre fonction que de faire la priere publique.

On lui accordoit cependant de laisser son nom sur la monnoie, & de donner les investitures; mais cette

derniere prérogative n'étoit plus regardée que comme une simple céréHégire 327.
monie, à laquelle la plupart des Princes se dispenserent de se soumettre
dans la suite; & ce qui paroîtra encore
plus surprenant, c'est que les Emirsal-Omara eux-mêmes, qui n'étoient
que dépositaires de l'autorité calisale,
se rendirent tellement les maîtres de
la Couronne, qu'ils l'ôterent & la
donnerent à leur gré, sans que qui
que ce soit ôsât s'élever contre un
abus aussi criminel.

Ce fut Iakem qui le premier sit valoir les droits de sa charge : il porta même ses prétentions beaucoup plus loin qu'on ne se seroit attendu. L'élévation de ce Turc à une place aussi éminente, surprit également tout le monde, soit à cause de l'indiscrétion qu'il y avoit de la part du Calise de s'exposer à se voir bientôt le jouet d'une nation qui avoit occasionné tant de désordres dans l'Etat sous quelques Calises précédens; soit à cause de Iakem lui-même, qui n'auroit jamais dû espérer d'occuper une place de cette conséquence.

En effet, ce Turc étoit d'une con- Origine dition qui ne lui permettoit pas de de lakein.

14 HISTOIRE

R H A D 1. Hégire 327. Ere Chr. 939.

porter ses vûes si loin. Elevé dans la fervitude, il avoit long-tems demeuré en qualité d'esclave au service de Mardavige Roi de Dilem. Ce Prince l'ayant pris en affection, l'affranchit, & l'éleva peu après aux premiers grades militaires. Iakem se distingua dans les différentes occafions où il eut occasion de paroître; mais servant sous un Prince ambitieux qui cherchoit à faire des conquêtes, & ne connoissoit d'autre loi que son épée, il forma aussi le dessein de tenter fortune, & commença par conspirer contre son maître & son biensaiteur. Il le tua à Ispaham, dans le tems que ce Prince prenoit le bain, & projetta ensuite de se servir des troupes qu'il avoit gagnées, pour s'établir dans quelque portion de ses Etats.

Mais ayant appris par les intelligences qu'il avoit à Bagdet, & surtout avec Moclah, qu'il lui seroit sacile de s'établir plus solidement auprès du Calise, s'il pouvoit chasser de la cour l'Emir Raïk, il se servit de ces mêmes troupes, pour exécuter ce grand projet qui lui réussit dans tous les points.

Plus adroit que celui auquel il ve- RHADE. noit d'enlever la charge d'Emir, il Hégire 327. prit des mesures assez justes pour s'y conserver. Ainsi lorsque Raik vint se Pirak Arabiprésenter devant Bagdet pour tâcher que en souvede s'y rétablir, Iakem le tint en respect, & l'empêcha de prendre aucun avantage. Les hostilités ne durerent pas long-tems. Raik voyant bien qu'il ne réussiroit pas à recouvrer ce qu'il avoit perdu, se retrancha du côté de la négociation, & demanda du moins qu'on lui accordât, comme on avoit fait à tant d'autres, la propriété de quelques places, dont il avoit le gouvernement. Il y eut à ce sujet plusieurs conférences; le Calife & Raik s'envoyerent réciproquement des Ambassadeurs; & enfin, il fut conclu qu'on lui céderoit Bafrah, Couffah, & l'Irak Arabique. A ces conditions chacun mit bas les armes. & Raïk ne pensa plus à recouvrer son ancienne dignité d'Emir.

Il se sit peu après un autre démem- Hégire 3:8. brement d'une bien plus grande con-Ere Chr. 940, séquence. Après l'extinction des Tho- Mohammed lonides, les Califes étoient redevenus noître souveen quelque façon Souverains de la Sy-rain en Egypte & en Syrie. rie & de l'Egypte; mais l'appréhen-

R N A D 1. Hégire 328. Ere Chr. 940.

fion qu'ils eurent que les Gouverneurs qu'ils nommeroient pour ces Provinces ne tentassent encore de s'y établir en Souverains, leur fit prendre le parti de changer souvent ceux à qui l'on confieroit ces Gouvernemens.

Cette politique pernicieuse sut la cause de beaucoup de désordres. La plupart des Gouverneurs prévoyant que bientôt on les déplaceroit, ne pensoient qu'à s'enrichir promtement, & vexoient les peuples de toutes façons pour fatisfaire leur avarice. D'autres, qui vouloient garder leur poste malgré les ordres du Calife, travailloient à s'infinuer dans l'efprit des peuples, & sur-tout à gagner les troupes, afin de se soutenir si l'on entreprenoit d'user de violence pour les tirer de leurs Gouvernemens. Tel fut l'état de l'Egypte & de la Syrie depuis le califat de Moktaphi jusqu'à celui de Caher.

Ce Calife ayant donné le Gouvernement de l'Egypte à Aboubécre, Mohammed, fils de Tagage, Turc de nation, & l'en ayant dépossédé peu après, ce Gouverneur s'empara de cette Province à force ouverte, & s'y établit en Souverain. Rhadi,

fuccesseur de Caher, voulut l'empêcher de faire la même chose en Sytie; ses efforts surent inutiles. Le
brave Mohammed surmonta tous les
obstacles, & se rendit maître absolu
de la Syrie. Il prit alors le surnom
d'Akschid, titre que portoient les
Rois de Fargana en Turquestan,
dont il prétendoit descendre; & l'on
assure même que Rhadi s'étant accommodé avec lui, consirma cette
qualité par une patente expresse. Il
est connu sous ce nom dans l'Histoire
Arabe, & ses descendans surent sur-

nommés Akschidiens.

Ce Prince avoit à sa solde des troupes nombreuses, composées de soldats aguerris, & prêts à tout risquer sous les ordres de leur Ches. On dit qu'il avoit toujours quatre cens mille hommes sur pied, dont huit mille qu'on appelloit Mameluks, montoient la garde devant son Palais. Peu rassuré néanmoins par une soldatesque aussi nombreuse, il prenoit encore différentes mesures pour éviter les embuches que ses ennemis pouvoient lui dresser. L'Histore rapporte qu'il ne couchoit pas deux jours de suite dans un même endroit, de

R H A D I. Hégire 328. Ere Chr. 940.

forte que, soit qu'il sût dans les villes, soit dans les camps, on ne savoit précisément quelle étoit la chambre ou la tente dans laquelle il passoit la nuit.

Guerre entre Akschid & Raïk.

Akschid se vit donc tranquille possesseur de l'Egypte & de la Syrie, fous le regne de Rhadi, c'est-à-dire, que ce Calife, qui étoit légitime Souverain de ces Provinces, parut consentir que ce rebelle s'y établît; mais il n'en fut pas de même de la part d'autres Gouverneurs, qui jaloux de la puissance d'Akschid, tenterent de l'affoiblir en lui enlevant une partie des domaines qu'il avoit envahis. Il eut entr'autres avec Raïk des démêlés très-vifs, dans lesquels ils furent l'un & l'autre alternativement favorisés de la fortune. Ces deux rivaux saisant réflexion qu'en continuant d'avoir les armes à la main ils ne pouvoient que s'affoiblir réciproquement, & qu'un tiers survenant profiteroit peut-être du mal qu'ils se seroient fait l'un à l'autre, ils résolurent de s'accommoder. Raik céda à Akschid quelques places dont il s'étoit rendu maître, & celui-ci en reconnoissance s'obligea de lui payer

El-Macin.

tous les ans une somme de cent quarante mille écus.

RHADI. Hégire 328. Fre Chr. 940.

Rhadi vit tous ces mouvemens sans penser à en tirer parti pour luimême. L'Emir-al-Omara, content de jouir de toute l'autorité à Bagdet, & peut-être aussi gagné par l'argent des Gouverneurs rebelles, laissa tranquillement dépouiller le Calife de ses plus riches Provinces, sans daigner faire le moindre effort pour s'y opposer.

Le Calife mourut peu après. Il y Hégire 329. avoit déja quelque tems que ce Prin- Ere Chr. 941. ce étoit attaqué d'une hydropisie que Calife. l'on regarda comme une suite de la passion immodérée qu'il avoit pour les femmes. Sa mort arriva l'an de l'Hégire 329. & de Jesus-Christ 941. Il avoit un peu plus de trente-deux ans, & en avoit regné fix & quelques

mois.

Ce Prince, selon El-Macin, étoit libéral, affable, généreux, fort zélé pour sa religion, & protecteur des Lettres & des Savans. Les Historiens font un grand éloge de sa probité & de ses autres vertus morales; mais son peu de vigueur dans le gouvernement fait assez voir qu'il n'eut

R H A D I. Hégire 329. Ere Chr. 941.

jamais les qualités principales qui caractérisent un Souverain.

On lui donne aussi beaucoup de talent pour l'éloquence & pour la poësie. Il composa plusieurs piéces, toutes également remplies de maximes admirables. On vante entr'autres un morceau de poësse, où il s'énonce en ces termes: Qu'on ne me parle point de l'honneur que je puis acquérir par-dessus les autres Souverains; le salaire des Princes est dans leurs vertus & dans leurs belles actions. Je marche comme pour montrer le chemin aux autres hommes, & élever les bâtimens dont mes prédécesseurs ont jetté les fondemens. J'attens la fin de ma carrière dans les voies de la vertu, & je laisferai sans chagrin ma place à mon successeur: mon unique envie a été de surpasser les autres dans la pratique du bien. Il auroit encore mieux fait d'imiter les grands modéles que quelques uns de ses prédécesseurs lui avoient donnés par leur intelligence dans les affaires de l'Etat, & par la sagesse de leur gouvernement.

Mort d'Enti- Ce fut sous le regne de ce Prince que mourut Saïd-ben-Batrik, Pa-

triarche d'Alexandrie, connu chez RHADI. les Chrétiens orientaux fous le nom Ere Chr. 94% d'Eutichius. Il avoit commencé par exercer la médecine. Il fut ensuite élevé au patriarchat d'Alexandrie, la première année du regne de Caher. Ce Prélat qui étoit Catholique, eut beaucoup de démêlés avec ses diocèsains qui étoient la plupart Jacobites. Akschid qui gouvernoit alors l'Egypte en Souverain, exigea de si fortes contributions de la part des Chrétiens en général, qu'il les contraignit de s'accorder avec leur Patriarche, & même de s'assembler dans la même Eglise.







### **MOTAKI-LILLAH\***

### XL. CALIFE.

MOTAKI. Hégire 329. Erc Chr. 941.

Ans le tems de la mort de Rhadi, Iakem ne se trouva point à Bagdet: il étoit depuis quelques jours à Coussah pour dissérentes affaires. Dès qu'on l'eut informé de cet évenement, il écrivit promtement une lettre circulaire, par laquelle il mandoit aux Alides, aux Abbassides, & à d'autres personnages distingués dans la nation, de s'assembler au plutôt chez Abu-Kassem Soliman, Visir du seu Calise, pour convenir du choix d'un Souverain.

<sup>\*</sup> Le surnom de Lillah, aussi bien que celui de Billah, & ceux de Lemrillah & Beemrillach, que l'on trouve dans la suite, signifient en Dieu, à Dieu, par le commandement de Dies, ou comme nous disons en Europe, par la grace de Dieu.

Les suffrages surent unanimes. Motakes.
Toutes les voix se déclarerent en sa-Hégire 329.
veur d'Ibrahim, fils de Moctader.
Motaki est On lui prêta aussitôt serment de sidé-élu Calise.
lité, & on lui donna le nom de Motaki-Lillah. Ce Prince continua Iakem dans sa charge d'Emir-al-Omara, & lui donna l'investiture de cette dignité, en lui envoyant la veste & l'étendard.

Cette attention à l'égard de Iakem lakem est ne fut de la part du Calife qu'un pié-affaiiné. ge que ce Prince lui tendoit, afin qu'il ne se méfiat pas du malheureux fort dont il étoit menacé. Cet Emir fut assassiné peu après, & l'on prétend que ce sut par ordre du Calife. Le haut degré de puissance où il étoit parvenu le rendoit insupportable. Il regloit tout à son gré, & s'étoir tellement rendu maître des affaires, que les Ministres de l'Etat n'avoient plus de fonction. Il décidoit tout par lui-même, & les expéditions qui auroient du moins dû pafser par les mains du Visir, étoient scellées par son Secrétaire. Mais ce qui avoit contribué le plus alors à le faire hair du Calife, c'étoit la conduite qu'il avoit tenue à l'instant de la

Hégire 329. Ere Chr. 941.

MOTAKI. mort de Rhadi. Il avoit envoyé ses gens à Bagdet, & avoit fait enlever d'autorité tous les meubles du Palais Impérial, & tous les chevaux qui étoient dans les écuries du feu Calife. C'étoit apparemment un nouveau droit qu'il vouloit joindre à ceux dont il jouissoit déja en vertu de sa charge. Motaki sut si piqué de l'audace de cet Emir, qu'il résolut de s'en défaire; & en effet, Iakem fut assassiné quelque tems après son

arrivée à Bagdet.

El-Macin rapporte autrement la mort d'Iakem. Îl dit que cet Emir étant un jour sorti de Bagdet pour aller à la chasse, vit de loin une bande de Curdes qui paroissoient se retirer dans leur Province du Curdistan. Il lui prit aussitôt envie de se divertir à leur faire peur, & il fondit sur eux avec ses gens comme s'il eût eu dessein de les dévaliser. Ces passans, qui étoient en petit nombre, prirent aussitôt la suite, croyant avoir affaire à un parti de brigans. Iakem au lieu de se contenter de leur avoir donné l'allarme, se mit à leur poursuite, & les harcela très-vivement; mais l'un d'eux se sentant poursuivi de trop près,

près, fit subitement volte face, & MOTAKI.
passa sa pique au travers du corps du Exe Chr. 941.
premier qu'il trouva sous sa main,
& l'étendit mort sur la place. C'étoit
Iakem que ce Curde tua sans le connoître. La mort de l'Emir déconcerta ses gens; ils le releverent, & l'emporterent à Bagdet, & les Curdes continuerent tranquillement leur chemin.

Motaki ne fut pas fâché de se voir débarrassé d'un homme qui par ses hauteurs s'étoit rendu insupportable, & il regarda sa mort comme un événement heureux dont il falloit profiter pour remettre le califat en vigueur, & le rétablir dans tous ses droits. Mais il étoit trop tard pour y penser; la charge d'Emir-al-Omara étoit devenue si importante, qu'il n'y avoit plus moyen de prétendre la supprimer. Elle faisoit l'objet de l'ambition de plusieurs Princes: & d'ailleurs la milice Turque dont on avoit réussi à anéantir l'autorité sous les Califes précédens, l'ayant recouvrée entierement sous un Emir de leur nation, vouloit absolument que cette charge demeurât dans leur corps, & qu'on la déférât à un de leurs Commandans.

Tome IV.

Motaki. Hégire 330. Ere Chr. 941.

Origine des Baridiens.

Ces différentes prétentions mirent tout en combustion dans Bagdet. On y vit d'abord arriver un Prince de Basrah, qui sollicita vivement cette charge, & qui demanda d'être du moins nommé Généralissime de la milice Turque, si on ne lui donnoit

pas la dignité d'Emir.

Ce Prince s'appelloit Abdallah; on l'avoit surnommé Baridi, qui signisse Général des postes, parcequ'il avoit autresois possédé cette charge à Bagdet. Il étoit devenu si puissant sous le califat de Rhadi, qu'il s'étoit rendu maître de Basrah, après l'avoir enlevé à Raïk: il s'étoit aussi emparé de Vasseth & de toute la Province d'Ahuez. Il sut chef d'une samille qui causa beaucoup de troubles dans l'Etat. Les Princes de sa maison hériterent de son surnom, & surent appellés les Baridiens.

Abdallah n'eut pas le tems de faire de longues follicitations. Dès que les Turcs furent informés de l'objet de fon voyage à la cour, ils prirent les armes, & forcerent ce Prince & toute fa suite de fortir de Bagdet. Ils allerent ensuite au palais &, demanderent à grands cris que la char-

ge d'Emir sût désérée à un de leurs MOTARI. Chess; & sur le peu de disposition Ere Chr. 941. que montra le Calise à les satisfaire, ils se répandirent dans la ville, & en

mirent une partie au pillage.

Motaki ne voulant pas leur céder, Le Califeim-& ne se trouvant pas d'ailleurs assez plore l'assisfort pour réprimer ces mutins, prit madanites. le parti de se sauver de Bagdet pendant la nuit, & se retira à Mossul pour implorer le secours des Princes de la maison d'Hamadan contre les insolences des Turcs.

Deux Princes Hamadanites jouissoient alors de l'autorité souveraine, l'un en Mésopotamie, l'autre dans une partie de la Syrie. Le premier s'appelloit Abou-Mohamed-Hassan, & le fecond, Aboul-Hassan-Ali-ben-Abdallah. Ils se trouverent ensemble à Mossul lorsque le Calife s'y résugia, & ils surent charmés de profiter de l'occasion qui se présentoit de lui rendre service. Ils lui en donnerent des preuves dès l'instant de son arrivée; car Abdallah-Baridi étant venu avec des troupes pour attaquer le Calife dans Mossul, les Princes Hamadanites firent une vigoureuse sortie, dans laquelle l'armée de Baridi fut

B ij

MOTAKI. absolument mise en déroute, & lui-Rie Chr. 941. même se vit obligé de prendre la fuite avec une perte considérable de fes gens, dont il y en eut deux mille qui furent faits prisonniers.

> Une partie des troupes victorieuses s'étant mise à la poursuite de l'ennemi, sous les ordres d'un des Princes Hamadanites, fit un cruel

massacre des Baridiens.

Abdallah crut pouvoir trouver sa sureté en se sauvant dans Vasseth; mais l'Hamadanite l'y suivit, & l'obligea bientôt de se retirer encore

plus loin.

Pendant ce tems-là, l'autre partie de l'armée victorieuse, ayant à sa tête un de ses Princes, conduisit le Calife dans la ville de Bagdet, où il entra comme en triomphe. L'escorte nombreuse qu'il avoit avec lui en imposa aux mutins, & il n'y eut personne assez hardi pour faire le moindre mouvement. Motaki, pour récompenser les Princes Hamadanites du service qu'ils venoient de lui rendre, changea leurs noms, & leur en donna qui exprimoient sa reconnoissance & les obligations que l'Etat leur avoit. Il voulut que l'aîné

s'appellat désormais Nasser-Aldoulat, Motakis qui veut dire, Protecteur & défenseur Ere Chr. 941. de l'Etat, & le cadet Saiff-Aldoulat, qui signifie, L'épée de l'Etat. C'est sous ces noms que ces deux Princes font connus dans l'Histoire. Ils se retirerent chez eux l'un & l'autre, après avoir rétabli le Calife dans

sa capitale.

Ce Prince se doutant bien que Hégire 331. les brouilleries ne manqueroient pas Ere Chr. 942. de renaître bientôt au sujet de la Tozun est charge d'Emir-al-Omara, résolut enfin d'en disposer; & afin de se concilier l'amitié des Turcs, il y nomma un de leurs chefs nommé Tozun, qui étoit proche parent de Iakem dernier Emir. Ce choix prévint tous les murmures qui étoient près de s'é-lever, & dès-lors les Baridiens perdirent toute espérance de parvenir à cette dignité.

Tozun qui étoit naturellement Hauteur as haut & fier, n'eut pas beaucoup d'o-vec laquelle il bligation au Calife du présent qu'il life. lui faisoit. Il sentit bien que ce Prince l'en avoit gratifié bien moins par inclination, que par la crainte qu'il avoit que les Baridiens ne recommençassent leurs poursuites. Plein de

MOTAKI. Hégire 331. Lee Chr. 942.

cette idée, il affecta beaucoup de mépris pour le Calife, & se conduisit dans l'exercice de sa charge avec une insolence si marquée, que Motaki ne pouvant plus le souffrir, sorma le dessein de le dépouiller de sa dignité.

Le Calife se retire à Mosful.

L'Emir eut vent de ce projet, & bien loin de chercher à ramener le Calife, il ofa l'insulter en face dans son propre palais, & il réitéra si souvent ses insultes, que Motaki appréhendant les suites de ses insolences, eut enfin recours à Nasser-Aldoulat, & lui manda que dans le dessein où il étoit de quitter Bagdet au plutôt, il le prioit de lui envoyer une bonne escorte pour le conduire à Mosful. Cette commission sut exécutée très-fidélement, & Tozun ayant été obligé pour quelque affaire de se transporter à Vasseth, le Calife profita de son absence pour sortir de Bagdet avec ses semmes & ses enfans, & alla se résugier à Mossul.

Hégire 332. Ere Chr. 943.

Motaki, après avoir séjourné pendant quelque tems dans cette ville, en partit subitement pour aller, disoit-il, trouver Akschid en Syrie. On ne dit point si ce sur à cause

de quelque mécontentement qu'il MOTAKT. eût reçu des Princes Hamadanites. Hégire 332. Peut-être n'osa-t-il leur communiquer, ni exécuter chez eux l'imbécille projet qu'il venoit de former; c'étoit d'écrire à Tozun pour lui demander son amitié, & lui proposer un accommodement.

Hégire 332.

Le Calife se mit donc en route pour Honteuse dé-fe rendre en Syrie; mais il s'arrêta fait auprès de dans la ville de Rakah en Mésopota-Tozum. mie, & ce sut de-là qu'il informa Tozun de ses dispositions. L'Emir charmé de voir le Calife négocier avec lui comme avec son égal, parut prêt à embrasser tous les moyens d'accommodement. Cependant la négociation dura quelque tems, pendant lequel les Princes Hamadanites, aussi-bien qu'Akschid, ayant été informés des démarches du Calife, se transporterent à Rakah pour le supplier d'être sur ses gardes visà-vis de Tozun, & de ne point se fier aux promesses d'un homme qui, selon toutes les apparences, ne cherchoit qu'à le tromper.

Le foible Motaki, quoique touché de leurs remontrances, continua néanmoins de traiter avec Tozun :

Hégire 332.

MOTAKI. de sorte que cet Emir lui ayant en-Tre Chr. 943. voyé un écrit figné de sa main, & contresigné par les principaux Docteurs de la loi, par lequel il s'obligeoit envers le Calife d'observer religieusement tout ce qu'il avoit promis aux envoyés de ce Prince, Motaki prit congé d'Akschid & des Princes Hamadanites, & partit pour Bagdet avec sa samille, sans avoir avec lui une escorte convenable.

Hégire 333. Ere Chr. 944.

Tozun feint lier avec lui.

Tozun averti de la marche de ce Prince alla au-devant de lui, & le de se réconei- rencontra à une journée de Bagdet. Dès qu'il l'apperçut, il mit pied à terre pour lui rendre hommage; & tenant l'étrier du cheval de Motaki, il le conduisit ainsi pendant un long espace de chemin, en lui faisant toutes les foumissions possibles. En même-tems il dépêcha un courier à Abdallah-Aboul-Cassem, fils de Moktaphi, & petit-fils de Mothaded, pour lui annoncer tout ce qui se passoit, & l'avertir de se tenir prêt pour le grand coup qu'on va lui voir exécuter.

Il l'oblige à abdiquer le califat.

Il continua de rendre les plus grands honneurs au Calife pendant le reste de la route; il le sit même

entrer dans Bagdet comme en triom- MOTAKI. phe, & le conduisit jusque dans l'in- Hégire 333. térieur de son palais. Le Prince n'y fut pas plutôt entré, que Tozun fit paroître Aboul-Cassem; & prenant alors un ton d'autorité, il dit au Calife qu'il falloit qu'il se démît à l'instant du califat, & que cette dignité alloit être transférée au jeune Prince qu'il voyoit devant lui.

Motaki étonné d'un revers aussi affreux, connut alors, mais trop tard, le tort qu'il avoit eu de s'en rapporter aux belles paroles du perfide Tozun. En vain voulut-il lui reprocher de manquer à la foi du traité, & au serment qu'il lui avoit fait, il fallut obéir, & le malheureux Motaki eut le chagrin de voir proclamer Calife en sa présence Aboul-Cassem, à qui Tozun fit prendre le nom de Mostakfi-Billah.

C'est ainsi qu'après environ quatre ans de regne, passés dans des traverses continuelles, l'infortuné Motakifut tout-à-coup dépouillé de ses Etats. Tozun non content d'avoir fait tomber du trône un Prince à qui il étoit redevable de sa fortune, poussa la cruauté jusqu'à faire crever les yeux

MOTAKI à fon bienfaireur Ce Prin

à son biensaiteur. Ce Prince vécut ainsi vingt-cinq ans privé de la couronne & de la lumiere, jusqu'à ce qu'une maladie termina ensin ses jours & ses malheurs. Les Historiens sont l'éloge de la bonté & de la douceur de son caractère; mais du reste ils conviennent qu'il n'avoit nul talent pour la conduite d'un Etat.

M. l'Abbé Renaudot rapporte dans fon Histoire des Patriarches d'Alexandrie, que ce Prince mourut en Egypte, où Akschid lui avoit offert un asyle quelque tems après son dé-

Lastre.

Hégire 333.

Ere Chr. 944.





## MOSTAKFI-BILLAH

## XLI. CALIFE.

OSTAKFI prit solennelle- Mostakfi-ment possession du trône après Hégire 333-Ere Chr. 9441la déposition de Motaki. Il n'eut pas plus d'autorité que son prédécesseur, & son regne sut bien plus court. Appellé à la couronne par les intrigues de Tozun, cet Emir le tint dans une dépendance peu différente de l'esclavage; & le Souverain vit sa dignité réduite aux seules prérogatives de faire la priere publique, de donner les investitures, & d'être nommé sur la monnoie. Du reste, il n'eutaucune connoissance des affaires. Tozun reglatout à son gré : soutenu par la milice Turque & par la foiblesse même du Calife, il se rendit tellement redoutable qu'il sut faire respecter ses volontés même après sa mort.

B vj

MOSTAKFI. Hégire 333. Ere Chr. 944.

La charge d'Emir devient héréditaire.

Tozun étant tombé malade, remit toutes les affaires entre les mains d'un Officier Turc nommé Schirzad pour les gérer sous ses ordres; & sa maladie s'étant considérablement augmentée, il disposa de sa charge comme d'un bien héréditaire, & la transmit à ce même Schirzad de sa propre autorité.

Hégire 334. Ere Chr. 945.

Dès qu'il fut mort, le nouvel Emir entra en possession de cette charge, & le timide Calife n'ofa lui en refufer l'investiture. Schirzad qui n'étoit ni moins violent, ni moins injuste que son prédécesseur, ne tarda pas à se rendre insupportable par la tyrannie de son gouvernement. Il la poussa à un point, que les habitans de Bagdet, après avoir long-tems fouffert sans se plaindre trop ouvertement, perdirent absolument patience, & résolurent de se désaire d'un homme qui ne respectoit ni la couronne, ni même l'humanité.

Les habitans de Bagdet imcours des Bouides contre Schirzad.

Après que l'on eut tenu secreteploreat le se ment plusieurs conférences sur les moyens qu'on employeroit pour réufsir dans une entreprise aussi délicate, on trouva que le plus fûr étoit de se mettre sous la protection des Princes

DES ARABES. de la maison de Buiah, qui par leur Mostakfi. Hégire 334. bravoure & le bonheur de leurs ar- Ere Chr. 94%. mes, étoient parvenus en peu de tems au plus haut degré de puis-

Trois freres appellés communément Bouides, à cause de Buiah leur pere, étoient alors les chess principaux de cette maison. L'aîné, comme on a déja dit, s'appelloit Ali, le second Hassan, & le troisiéme Ahmed, ou selon d'autres, Hussain.

Ce fut à ce dernier que s'adresserent les habitans de Bagdet. Ils lui envoyerent des députés avec le résultat de leurs délibérations, & le prierent de prendre en main leur défense, & de venir au plutôt les tirer de l'état misérable où les réduisoit la

tyrannie de Schirzad.

fance.

Ahmed étoit alors dans la province d'Ahuaz, entre l'Irak Babylonienne & la Perse; ce sut-là qu'il reçut les députés de Bagdet. Charmé de trouver une occasion de signaler sa valeur dans une conjoncture qui ne pouvoit manquer de lui procurer les avantages les plus confidérables, il promit aux députés un promt secours; & en effet, il donna sur le

MOSTAKFI. Hégire 334. Ere Chr. 945.

champ des ordres, en conséquence desquels il eut bientôt sur pied une armée nombreuse. Il marcha en diligence vers Bagdet; & comme il fesentoit en forces, & qu'il étoit certain d'ailleurs que les habitans n'attendoient que son arrivée pour se déclarer contre l'Emir & contre les Turcs, il ne fit point mystère de sa marche: au contraire, il eut soin de faire courir le bruit qu'il ne prenoit les armes que pour délivrer Bagdet d'une milice étrangère qui exerçoit la tyrannie la plus cruelle sur les habitans de cette ville.

Schirzad fe retire, & emavec lui.

Cette nouvelle s'étant bientôt rémene le Calife pandue dans Bagdet, Schirzad qui ne se sentoit point assez fort pour faire face aux troupes du Prince Bouide, prit le parti d'abandonner la place avec sa milice; & il détermina aussi le Calife à se sauver avec lui, en lui faisant entendre que c'étoit à lui-même qu'on en vouloit, & qu'il ne pouvoit éviter sa perte qu'en gagnant promtement un lieu de retraite.

> Ahmed arriva en présence de Bagdet, peu après l'évasion du Calife & de l'Emir. Cet événement applanit

toutes les difficultés. Il ne fut pas MOSTAKFI. Hégire 334. besoin de tirer l'épée pour s'ouvrir Ele Chr. 945. les passages: les habitans ouvrirent leurs portes au Prince Bouide, & le reçurent dans leur ville comme leur libérateur.

Le bon ordre qui regna dans Bag- Mostakfi sédet depuis l'arrivée d'Ahmed, & chappe & rel'attention avec laquelle il eut soin det. de faire rendre la justice au nom du Souverain, fit bien connoître au Prince fugitif qu'on lui en avoit imposé, lorsqu'on avoit voulu lui donner des soupçons contre un homme, qui loin d'être son ennemi comme on le supposoit, lui donnoit au contraire des preuves si manifestes de son attachement & de fa foumission. Il résolut dès-lors de se soustraire à la domination de son Emir; & saisissant une occasion savorable, il se retira furtivement d'auprès de Schirzad, & retourna à Bagdet, où Ahmed lui rendit ses hommages, & se conduisit en tout avec le respect & la soumission qu'un sujet doit à son Souverain.

Mostaksi de son côté le combla de caresses, & n'épargna rien pour lui témoigner toute la vivacité de sa

MOSTAKFI. Hégire 334. Ere Chr. 945.

reconnoissance; & afin que le souvenir s'en perpétuât, il changea le nom de ce Prince, & voulut que déformais il s'appellat Moëzeddulat, c'est-à-dire, Celui qui fortisse l'Etat & le rend florissant. Il étendit aussi fes faveurs fur les deux autres Princes Bouides, de la part desquels il avoit reçu des preuves sensibles de leur attachement. Il nomma l'aîné Amadeddulat, qui signifie, Soutien de l'Etat, & l'autre Rokneddulat, qui veut dire, Colonne de l'Empire. Ces Princes ont rendu leurs noms très-fameux dans l'Empire Musulman; & c'est ainsi que je les appellerai dans la suite de cette Histoire.

Il donne la charge d'Edular.

Le Calife croyant ne pouvoir se mirà Moëzed. montrer trop sensible au service que Moëzeddulat venoit de lui rendre, le combla de graces & de faveurs dont il eut bientôt sujet de se repentir. Il le créa d'abord Emiral-Omara; charge que prudemment il auroit dû tâcher de supprimer, puisque le nom seul devoit lui en être odieux. Mais ce Prince peu capable de réfléchir fur ses propres intérêts, ajouta de plus à cette dignité les honneurs & les prérogatives de la souveraineté: il revêtit Moë- Mostaket.

zeddulat du manteau royal, & lui Ere Chr. 948 mit un diadême fur la tête. Il fit enfuite publier une ordonnance, qui portoit que cet Emir feroit nommé immédiatement après lui dans les prieres folennelles, & qu'il y auroit une

monnoie frappée à son coin.

Des distinctions aussi honorables, qui auroient dû engager le Prince Bouide à la reconnoissance la plus vive, ne servirent au contraire qu'à augmenter son ambition. Peu content de partager l'autorité souveraine, il se l'arrogea toute entiere, & rendit bientôt son gouvernement aussi insupportable aux Calises, que l'avoit été celui des Emirs ses prédécesseurs.

Le Calife s'apperçut bientôt de la faute qu'il avoit faite; mais il n'étoit plus tems d'y remédier. En vain fit-il des tentatives pour reprendre l'autorité qu'il avoit eu l'indifcrétion de partager. Les mesures qu'il voulut employer ne servirent qu'à indisposer l'Emir contre lui, & à rompre absolument la bonne intelligence qui avoit paru d'abord regner entr'eux. Ensin, comme il est impossi-

Mostakei. Hégite 334. Ere Chr. 945.

ble que deux Princes demeurent ensemble dans un Etat avec un pouvoir égal & absolu, il ne s'agissoit plus alors que de voir qui des deux ou du Calife, ou de l'Emir, réussiroit à abattre son rival. La connoissance que l'on avoit du caractère de l'un & de l'autre fixa tous les regards sur Moëzeddulat; & l'on ne douta point que ce Prince, qui avoit autant d'esprit que de courage & d'ambition, ne remportat tout l'avantage sur un Souverain timide & irrésolu, qui ne s'étoit fait connoître jusqu'alors que par les fausses démarches dans lesquelles il s'étoit engagé.

Moëzeddulat détrône le Calife.

Dès que Moëzeddulat se sur apperçu du changement de Mostaksi à son égard, il mit tous ses soins à se sormer un parti considérable, au moyen duquel il pût se soutenir contre les entreprises de ce Calise. Ces mesures ne lui paroissant pas sussissantes, & appréhendant toujours que ce Prince, quoique peu capable par luimême de saire une action de vigueur, ne suivit cependant les impressions que pouvoient lui suggérer quelques uns de ses ennemis secrets, il résolut de l'arracher du trône, & de met-

tre à sa place un Prince duquel il MOSTAKET.

n'eût rien à appréhender.

Hégire 334.

Le jour pris pour l'exécution de ce grand dessein, Moëzeddulat, qui avoit le fouverain commandement des troupes, eut soin de ne consigner pour la garde du palais que des Officiers qui lui étoient attachés, & dont la plupart étoient dans le fecret. Il alla ensuite trouver ce Prince avec quelques-uns de ses principaux Officiers; & en entrant dans l'appartement du Calife, il se prosterna selon l'usage, & prit ensuite un siége auprès du Prince. Deux de ses Officiers s'étant approchés du trône, Mostaksi leur tendit les mains, comptant que leur dessein étoit de les baifer: mais ceux-ci le prenant chacun par un bras, le tirerent de son trône; & après lui avoir ôté son diadême, ils l'emmenerent dans la maison de Moëzeddulat, où on lui banda les yeux. On lui fit faire alors fa renonciation au Califat, & Mothi fils de Moctader sut élu & proclamé en sa place.

La plupart des Historiens rapportent que Mostaksi eut les yeux crevés: les uns disent que ce sut Moë-

Mostakfi. Hégire 334. Ire Chr. 945.

zeddulat qui donna cet ordre cruel; afin de mettre ce Prince hors d'état de fe venger: d'autres veulent que ce soit Mothi. C'est ainsi que le malheureux Mostaksi sut privé de la couronne, après un regne d'un an & de quelques mois. Il demeura encore quelque tems dans la maison de Moëzeddulat, d'où il sut transséré dans le palais impérial, où on lui donna un appartement. Il y termina ses jours l'an de l'Hégire 338, étant alors âgé de quarante ans & quelques mois.





## MOTHI-BILLAH

## XLII. CALIFE.

Outque ce Prince ait occu- Motht. Pé le trône pendant une longue Ere Chr. 945. suite d'années, l'Histoire ne nous Moëzeddulat fournit rien qui puisse nous aider à le s'empare de faire connoître. La cause de ce si-toure l'autolence est fondée sans doute sur l'avilissement dans lequel étoit tombé le califat depuis la création de la dignité d'Emir-al-Omara. Tous ceux qui avoient été revêtus de cette charge, avoient successivement travaillé à établir leur puissance sur les ruines de celle du Souverain. Moëzeddulat, encore plus ambitieux que ceux qui l'avoient précédé, ne permit pas même au Calife qu'il venoit de couronner, de prendre aucune part aux affaires de l'Etat. Mothi n'eut d'autre privilége que celui de faire la priere; du reste on ne l'instruisoit

Mothi. Hégire 334. Ece Chr. 945.

de rien. Moëzeddulat lui ôta fon Conseil: il n'y eut plus de Visir à la cour, & ce Prince sut réduit à n'avoir qu'un simple Kateb ou Secrétaire, qui ne lui servoit que pour compter son revenu & sa dépense: & cet Emir le mit même dans la nécessité d'être extrêmement attentif sur l'usage qu'il seroit de son argent; car il ne lui donna que ce qu'il lui falloit précisément pour la dépense de sa maison.

On affure qu'une des raisons principales qui portoit cet Emir à agir si durement avec le Calise, étoit l'inclination qu'il avoit pour les Alides. Il étoit persuadé que la couronne Musulmane leur appartenoit, & que les Abbassides, aussi-bien que les Ommiades qui les avoient précédés, étoient tous des usurpateurs.

Ce fut en conséquence de cette vive persuasion, qu'il forma le dessein de mettre sur le trône Aboul-Hassan-ben-Jahia-Alzeidi, un des chess principaux de la maison d'Ali, pour lequel les Musulmans avoient la plus grande vénération, à cause de sa science & de sa piété. Mais l'Emir ayant communiqué ce projet à Mo-

hammed-al-Zameri son Secrétaire Motht. & son homme de confiance, ce- Hégire 334. lui-ci l'en détourna par le portrait qu'il lui fit du bouleversement affreux qu'un tel changement occasionneroit, non-seulement dans l'Etat,

mais dans ses propres affaires.

Moëzeddulat renonça donc à son dessein; mais il n'en eut pas pour cela plus d'attention pour Mothi; de forte que n'osant pas le dépouiller de sa couronne pour la transmettre à un autre, il s'empara du moins de toute l'autorité, & ne laissa à ce Prince que le vain nom de Souverain.

Les Princes Hamadanites qui s'é- Tentative toient déja montrés protecteurs des des Hamada-nites pour ré-Califes contre les entreprises des tablir le Cali-Emirs-al-Omara, parurent vouloir fe dans fon venger Mothi de la tyrannie de Moëzeddulat. L'un d'eux nommé Nasser-Aldoulat prit les armes, & vint se présenter devant Bagdet à la tête d'une armée considérable. Moëzeddulat se mit en désense; mais quelques efforts qu'il pût faire, l'ennemi entra dans Bagdet, & réussit à s'établir dans la partie orientale de cette ville. L'Emir fut donc réduit à se

M O T H 1. Hégire 334. Ere Chr. 945.

retirer dans la partie occidentale; où il se fortifia de façon, que n'ayant plus rien à craindre de Nasser, il s'appliqua uniquement à lever des troupes suffisantes pour l'aller attaquer, & tâcher de le chasser du poste important dont il s'étoit emparé. Il y eut peu après des chocs violens entre ces deux partis. Le Prince Hamadanite foutint avec beaucoup de bravoure les attaques du Bouide; mais il fallut enfin céder. Nasser sut resserré si vivement dans son quartier, qu'il fut trop heureux de trouver un moyen pour se sauver; il abandonna ainsi le terrein à Moëzeddulat, qui rentra alors en possession de ce qu'on avoit voulu lui enle-

Il ne paroît pas que l'Hamadanite ait fait cette incursion à la sollicitation de Mothi, ni que ce Calise ait fait le moindre mouvement pour seconder des efforts qui tendoient à le débarrasser d'un Emir qui l'incommodoit. Ce Prince indolent n'eut ni le courage, ni même la volonté de prositer d'une occasion qui auroit pu lui faire recouvrer son autorité. Il observa la même conduite pendant tout

tout le tems de son regne; de sorte Moths. que les Auteurs ne rapportant aucun Hégire 334. fait qui lui soit personnel, il sera sait peu mention de lui dans cette Histoire : on se contentera de décrire les événemens que les différentes factions ont occasionnés dans l'Empire Arabe sous son califat. Il en sera à peu près de même de la plupart des Califes ses successeurs, qui tous réduits comme en esclavage sous la domination des Emirs, n'eurent point de part au gouvernement: leurs regnes ne fervent, pour ainsi dire, que d'époque aux événemens arrivés de leur tems.

Pendant que Nasser-Aldoulat avoit Mort d'Aks-été attaquer l'Emir dans Bagdet, chid. Saiff-Aldoulat, autre Prince Hamadanite, avoit aussi tenté de faire des conquêtes d'un autre côté. Le fameux Akschid, Sultan d'Egypte & de Syrie, venoit de mourir à Damas. Ce Prince n'ayant que des enfans en minorité, ou peu capables de soutenir par eux-mêmes le poids du gouvernement, avoit donné la régence de ses Etats à un de ses Généraux nommé Cafor, qui ayant commencé par être simple esclave d'Akschid, étoit parvenu aux premiers grades mili-

Tome IV.

MOTHI, Hégire 334. Saiff-Aldoulat s'empare

de Damas.

Ere Chr. 945. capacité dans le métier de la guerre. Ce Général étant en Egypte dans le tems qu'Akschid mourut à Damas, Saiff-Aldoulat crut devoir profiter de cette occasion pour faire irruption sur cette capitale de la Syrie, & tâcher de s'en emparer comme il avoit fait d'Alep l'année précédente. Ce Prince réuflit dans son projet, & il enleva Damas de la riche succession

taires, par sa bravoure & sa grande

Mort de Caïem, Prince des Fatimites.

qu'Akschid laissoit à ses enfans. La mort d'Akschid sut suivie de celle de Caïem-Bemrillah, deuxiéme Prince de la dynastie des Fatimites en Afrique, où ils avoient pris le titre de Calife. Il étoit fils de Abou-Mohammed - Obéidallah, qui avoit été le premier fondateur de cette dynastie, dont le siège principal étoit Cairoan, capitale des Etats des Fatimites en Afrique. Caiem mourut à Mahadie, ville qu'Obéidallah son père avoit fait bâtir auprès de Cairoan, & qu'il avoit ainsi appellée du surnom qu'il avoit pris en usurpant la dignité califale. Il s'étoit nommé Mahadi, c'est-à-dire, Iman, ou directeur des fidéles. Caiem laissa en mourant ses Etats à son fils AbutaDES ARABES. ST

thar-Ismael, qui regna en Afrique Morns.

fous le nom de Manzor-Billah.

La succession des Fatimites se sou- Hégire 335. tint, & même s'augmenta de plus Ere Chr. 946. en plus dans la suite; mais il n'en su Saïst-Aldoulat pas de même de celle des Akschi- Damas.

diens. Cafor, nommé, comme on a dit, Régent des Etats d'Akschid, & tuteur de ses enfans, fit cependant d'abord tout ce que son habileté & fon courage lui inspirerent pour conserver à ses pupilles les riches domaines que leur père leur avoit laissés. Il partit d'Egypte à la tête d'une puissante armée, & entra en Syrie où il alla attaquer Saiff-Aldoulat, qui avoit à peine eu le tems de se fortifier dans Damas dont il venoit de s'emparer. Le Prince Hamadanite fit une vigoureuse résistance; mais le brave Cafor poussa les attaques avec tant de fureur, que Saiff-Aldoulat fut contraint de se sauver de Damas, & de se retirer dans sa principauté d'Alep.

Il pensoit à se relever de cet échec, Hégire 336. lorsqu'il survint une nouvelle qui l'o-Ere Chr. 94 de bligea de tourner ses armes contre la désait les d'autres ennemis. On vint lui ap-

prendre qu'Abu-Allah son cousin,

C ij

MOTHI. Hégire 336. Ere Chr. 947.

qu'il avoit fait Gouverneur d'Emesse, avoit été battu & fait prisonnier par un corps de Karmates, qui tenoient la campagne sous les ordres d'un Général appellé Mutrafek, qui prenoit le titre de Prince. Saiff-Aldoulat se mit aussitôt à la tête de ses troupes. & alla à la rencontre des Karmates qu'il trouva fur la route d'Alep à Damas. Il y eut dans cet endroit une sanglante bataille, dans laquelle les Karmates furent mis dans une déroute entiere. Leur Général ayant été fait prisonnier, sut tué sur le champ, & Saiff-Aldoulat revint en triomphe à Alep, avec son cousin qu'il avoit délivré. Il entra dans la ville en faifant porter devant lui la tête du Général Karmate, qu'on avoit mise au bout d'une lance.

Hégire 337. Ere Chr. 948.

Les Grecs lui font la guertage.

De nouvelles affaires qui survinrent au Prince Hamadanite, lui firent abfolument quitter le dessein de reprenre avec avan- dre les armes contre Cafor. Il est même vraisemblable qu'ils firent la paix, puisque celui-ci, après avoir donné différens ordres en Syrie, retourna en Egypte, & que pendant son absence le Gouverneur qu'il avoit nommé à Damas donna du secours

à Saiff-Aldoulat, dans une conjonctu- Motht. re où ce Prince étoit menacé d'une Ere Chr. 948. raine entiere.

Les Grecs venoient de faire une irruption sur les terres Musulmanes, ayant à leur tête le neveu même de l'Empereur de Constantinople. Un proche parent des Princes Hamadanites nommé Abufraze fut enlevé auprès de Mambeg par un détachement de troupes impériales, & le Général le fit aussitôt partir pour Constantinople. Quelque tems après une armée formidable de Grecs s'avança jusque vers Alep pour en fai-

re le siège.

Saiff-Aldoulat informé de cette nouvelle assez tôt pour prendre ses mesures, fit promtement une levée considérable de troupes qu'il partagea en deux armées. Il se mit à la tête de l'une, & donna le commandement de l'autre à Négez, autrefois son esclave, & alors un des premiers Seigneurs de l'Etat. Ils prirent l'un & l'autre différentes routes pour assaillir les Grecs; mais ceux-ci informés du partage que le Prince Hamadanite avoit fait de ses sorces, se réunirent pour attaquer le corps que

C iii

MOTHI. Hégire 337.

commandoit Saiff-Aldoulat; & ils Fre Chr. 948. tomberent dessus avec tant de sureur, qu'ils l'enfoncerent, le mirent en déroute, & obligerent le Prince à prendre la fuire.

> Cette défaite fut suivie de la prise d'Alep. Les Grecs animés par l'avantage qu'ils venoient de remporter, se livrerent aux travaux avec une ardeur furprenante; & après avoir battu la place pendant un tems considérable, ils tenterent un assaut qui leur réuffit. La ville fut auffitôt mise au pillage; & lorsque les vainqueurs eurent satisfait leur cupidité, on procéda à l'attaque de la citadelle, qui fut emportée en peu de tems. Cette perte sit un tort infini à Saiss-Aldoulat. C'étoit-là qu'étoient renfermés tous ses trésors, & ce qu'il avoit de plus précieux. Les vainqueurs se rendirent maîtres de tout; & après avoir long-tems pillé, ils abandonnerent la place, & se retirerent avec leur butin.

> · Le Gouverneur de Damas parut alors à la tête de quelques troupes qu'il avoit raffemblées. Ce secours, qui venoit un peu tard, ranima cependant le courage de Saitf-Aldoulat,

qui recueillant les débris de sa dé- Moth. faite, se réunit au Gouverneur de Hégire 337. Damas, pour marcher à la poursuite des Grecs. Ils les joignirent auprès de Tarse en Cilicie; mais cette rencontre fut malheureuse pour les Mufulmans: ils furent encore battus par les Grecs, qui leur tuerent cinq mille hommes, & firent ensuite le siège de Tarfe. Ils prirent la place en peu de tems, la mirent au pillage, & emporterent un butin considérable.

Pendant qu'une partie des terres Hégire 338. Musulmanes étoit ainsi agitée, il Ere Chr. 949. y eut d'ailleurs plusieurs événemens

qui méritent d'être rapportés.

L'aîné des Princes Bouides, nommé Amadeddulat mourut l'an de madeddulat. l'Hégire 338, après avoir regné heureusement dans la province de Perse qu'il avoit conquise. Ce Prince n'ayant point d'enfans, appella à sa succession son neveu, fils de Rokneddulat son frere, & lui fit prenpre le nom de Adhadeddulat. La mort de ce Prince réduisit ainsi la dynastie des Bouides à deux branches principales, favoir, celle de Moëzeddulat & celle de Rokneddulat. La disposition d'Amadeddulat en sa-

MOTHE veur de son neveu sut ratissée par des lettres patentes du Calife, qui lui accorda l'investiture des seigneuries que son oncle avoit possédées.

Hégire 339. Ere Chr. 950.

Les Karmates reportent à la Caabah.

L'année suivante les Karmates rapporterent enfin à la Mecque la fameuse Pierre noire, qui saisoit l'objet de la pierre noire la vénération des Musulmans dans le pélerinage qu'ils faisoient au temple de la Caabah. On ne sut à quoi attribuer cette démarche, qu'ils faifoient gratuitement au bout de vingtdeux ans, après avoir plusieurs sois refusé pendant cet intervalle des sommes immenses pour rendre cette Pierre. Ils alléguerent pour raison, qu'ils l'avoient enlevée par un ordre Supérieur, & qu'un ordre pareil venoit de leur enjoindre de la rapporter.

M. d'Herbelot observe que l'on dit que cet ordre étoit venu de la part d'Ali, & que les Karmates ayant attaché cette Pierre au premier pilier, puis au second, & ensuite aux autres, elle changea toujours de place, jusqu'à ce qu'elle eût été mise au septiéme, qu'Ali leur avoit marqué. Depuis ce tems-là ce septiéme pilier a été appellé Rahmat, c'est-à-dire,

DES ARABES. 57
Miséricorde de Dieu. Quelques His- Mothe.
Hégire 339.
toriens, ajoute ce même Auteur, Ere Chr. 950. rapportent que lorsque les Karmates enleverent cette Pierre de la Mecque en leur pays, on employa quarante chameaux des plus gros & des plus forts pour la porter, lesquels cependant se lasserent tous l'un après l'autre sous son poids; mais lorsqu'il s'agit de la rapporter à la Mecque, un seul chameau assez maigre la porta facilement, & même s'engraissa dans le chemin.

Le même Auteur dit de plus, que les Califes firent enchasser un morceau de cette Pierre dans le seuil de la porte de leur palais : ce qui obligeoit tous ceux qui y entroient de le baiser, & ils s'attirerent par-là une grande vénération. Il ne nomme point le Calife à qui cette idée vint dans l'esprit. Au reste, si ce sut Mothi, on peut dire que ce sut la seule chose remarquable qu'il ait faite dans. sa vie; & qu'il eut sans doute raison de chercher un moyen de s'attirer de la part des peuples quelque apparence de respect, puisque par luimême il ne faisoit rien qui sût capable de mériter l'estime de ses sujets.

C. Vo

Mégire 340. & suiv. Ere Chr. 951. & suiv.

Tous les regards étoient tournés fur l'Emir-al-Omara; lui seul disposoit des charges & des graces: ainsi on ne connoissoit que lui dans l'Empire. C'étoit à lui que s'adressoient les vœux & les respects des peuples. Moëzeddulat, Prince Bouide, qui étoit alors revêtu de cette charge, s'en aquittoit d'une façon à se concilier l'amitié des Musulmans; car excepté la conduite qu'il tenoit à l'égard des Califes, à qui il ne laifsoit aucune autorité, il avoit attention d'ailleurs à procurer le bonheur des peuples, en entretenant l'abondance dans Bagdet, & en faifant rendre exactement la justice. Il s'y étoit appliqué plus particulierement, depuis la violente secousse qu'il avoit eu à essuyer de la part de Nasser-Aldoulat, Prince Hamadanite; & il vouloit parer une seconde insulte, en engageant les peuples à prendre sa. défense, & même à seconder le desfein qu'il méditoit de se venger un jour de ce Prince.

Mégire 347. En effet, Moëzeddulat ayant pas-Ere Chr. 958.

Moëzeddu- sé quelques années à bien affurer sonlat déclare la autorité, & à se concilier de plus en guerre à Nasser-Aldoulat. plus la bienyeillance des peuples

Hégire 347.

partit subitement de Bagdet à la tê- Moths. te d'une armée nombreuse, & entra Ere Chr. 948. dans la Mésopotamie, où il alla attaquer Nasser-Aldoulat dans Mossul sa capitale. Le Prince Hamadanite qui ne s'attendoit pas à cette irruption, fut contraint de prendre la fuite, & d'abandonner ses Etats, dont Moëzeddulat s'empara ainsi bien plus facilement qu'il ne l'avoit espéré. Le Prince Bouide, maître de Mossul, étendit ses conquêtes dans les environs, & il passa près d'un an dans cepays, où il commandoit en fouverain, tandis qu'en même tems il se faisoit obéir dans Bagdet, où quoiqu'absent, ses ordres étoient exécutés avec autant d'exactitude, que s'il eût été en personne à la tête des affaires.

Nasser-Aldoulat ayant inutilement tenté des moyens pour se relever de Ere Chr. 959. l'échec qu'il venoit de recevoir, prit un parti qui lui réuffit plus heureusement que s'il eût agi à force ouverte. Il fit parler de paix à Moëzeddulat. Il y eut entre leurs députés plusieurs conférences, en conséquence desquelles ils signerent un accommodement. Le Prince Hamada-

Hégire 348. Il lui accor de la paix.

MOTHI, Hégire 348. Ere Chr. 959.

nite recouvra ainsi ses Etats, & le

Bouide retourna à Bagdet.

Saiff-Aldoulat, frère de Nasser-Aldoulat, fut aussi obligé d'avoir recours à la négociation pour se soutenir dans ses Etats. Ce n'est pas qu'il n'eût encore des ressources pour saire sace aux Grecs, qui jusqu'alors l'avoient. vigoureusement poursuivi; mais dans le tems qu'il avoit rassemblé des troupes pour marcher contre eux, il recut des nouvelles affligeantes, qui l'obligerent de penser à se désendre dans l'intérieur même de ses Etats, contre un nouvel ennemi qui machinoit sa perte.

Hégire 353.

Négez se ré-

C'étoit ce même Négez, autre-Ere Chr. 364 fois son esclave favori, à qui il avoit Négez se ré-volte contre donné un riche gouvernement, & saiff - Aldou- qu'il avoit nommé Général d'une partie de ses troupes. Ce traître avoit déja fait porter des paroles à Moëzeddulat, à qui il s'engageoit de livrer incessamment une des plus fortes places des domaines de son maître. On ne dit point si cette proposition sut écoutée ou non; peutêtre que Moëzeddulat ayant fait la paix avec un des Princes Hamadanites, ne voulut point traiter l'autre en ennemi, & que Négez voyant Motht. Hégire 353. cette indifférence, changea d'avis, Ere Chr. 564. & entreprit de faire des conquêtes pour lui-même. Il se déclara donc ouvertement contre Saiff-Aldoulat, & débauchant les troupes dont ce Prince lui avoit confié le commandement, il résolut de s'en servir pour se révolter contre lui, & s'établir en souverain dans le gouvernement qu'il en avoit obtenu.

Cet affranchi prit donc les armes, Hégire 354. & fe mit à faire des conquêtes. Saiff-Ere Chr. 965. Aldoulat outré de cette perfidie, Saiff-Aldoulat pensa aussitôt à s'en venger; mais vec les Grecs; afin de le faire plus surement, il se dissippe la conjuration. négocia avec les Grecs; & dès qu'il eut fait son accommodement, il marcha contre Négez, le battit, & le tua même de sa propre main. La mort de ce traître délivra le Prince de toute inquiétude, & il ne tarda pas à voir rentrer sous son obéissance la plupart des places qui s'étoient prêtées à la révolte de son affranchi.

Ce Prince mourut deux ans après, Hégire 356. & laissa ses Etats à Al-Emir-Schéris Ere Chr. 9675. Son fils, à qui le Calise donna le sur-Sa ments. nom de Saad-Aldoulat, qui signisse. Мотні. Hégire 356. Ere Chr. 967.

le bonheur de l'Etat. C'étoit en reconnoissance des services du père, qui avoit toujours paru porté pour les Califes, contre les entreprises audacieuses des Emirs-al-Omara.

Saiff-Aldoulat fut un des plus grands Princes de son tems. Il sit voir une bravoure & une intrépidité peu commune, dans les guerres qu'il eut avec les Grees. Il sut néanmoins souvent obligé de plier sous leurs efforts; mais il eut à son tour de grands avantages, & augmenta ses domaines de plusieurs provinces qu'il conquit sur eux.

Il regardoit les démêlés qu'il eut avec les Chrétiens comme des guerres faintes. Ce fut ce qui l'engagea à faire ramasser soigneusement la poussiere qui s'attachoit à ses habits dans ces différentes expéditions; & lorsqu'il y en eut une certaine quantité, il en sit faire une masse en sorme de brique, qu'il ordonna que l'on mît sous sa tête lorsqu'il feroit dans le tombeau.

Abutaglebslempare du gouvernement,

La mort de Saiff-Aldoulat fit une impression si forte sur l'esprit de Naffer-Aldoullat son frere, que ce Prince, qui étoit déja âgé, en tomba mala-

de; & sa tête s'affoiblit tellement, Moths. que l'on crut devoir l'éloigner du Ere Chr. 967. commerce du monde. Abutagleb son fils l'envoya au château d'Ardaman, & se mit ensuite en possession de Mosful & de tout ce qui lui appartenoit.

Cette même année mourut aussi le fameux Moëzeddulat, Prince Boui-Moëzeddulats de, & frère d'Amadeddulat & de Rokneddulat: ce Prince porta la dignité d'Emir au plus haut point qu'on l'eût encore vue sous aucun Calife. Il laissa tous ses biens & son autorité à son fils Azzeddoulat, connu autrement sous le nom Persien de Bakthiar, qui signifie heureux.

Moëzeddulat laissa après lui une grande réputation, qu'il s'étoit acquise par son mérite personnel, par son courage, & par l'élévation de sonesprit. Il sut encore plus estimé des Alides que de tous autres, à cause du soin qu'il prit de faire graver sur la porte des mosquées la malédiction lancée contre les Ommiades, qui avoient fignalé leur cruauté contre la samille d'Ali. Il y avoit long-tems que cette excommunication étoit en wigueur; mais on se contentoit de

Mort de

Mothi. la prononcer de vive voix; & ce fur Hégire 356. Moëzeddulat qui osa le premier la faire graver sur la porte de la mosquée de Bagdet. La voici telle qu'elle est rapportée dans la Bibliotheque Orientale:

Malédiction

Dieu a maudit Moavie fils d'Aboucontre les Om. Sofian, & celui qui a ôté la terre de Fidek aux héritiers de Fatime, & celui qui a empêché que l'on enterrât Hassan fils d'Ali auprès de Mahomet son grand-pere, & celui qui a empêché qu' Abbas ne fût mis au nombre de ceux qu'Omar avoit marqués & désignés pour être les légitimes prétendans au califat; & que Dieu veuille combler tous les habitans de oette ville de paix, d'années & de graces.

On observe que quelque tems après que cette excommunication eut été ainsi gravée, il y eut des gens affez hardis pour l'effacer, & pour mettre à la place : Dieu maudisse ceux qui font violence aux personnes qui sont issues du sang du Prophéte. C'étoit un reproche sanglant qu'on faisoit à Moëzeddulat, de sulminer une excommunication contre ceux qui avoient enleyé le califat aux Ali-

des, tandis que lui-même tenoit le Mothi. Calife son souverain en servitude, Hégire 356.

& ne lui laissoit aucune autorité.

Mothi qui étoit accoutumé à ne se Azzeddoulat mêler de rien, donna au fils de ce reddulat. Prince l'investiture des domaines de son père, & le reconnut pour Emiral-Omara, en lui donnant le drapeau & les autres marques honorables attachées à cette dignité. Azzeddoulat ne fut pas si heureux que son père. L'éminence de sa place excita l'ambition de ses propres cousins, qui réussirent enfin à l'en déposséder, comme on le verra bientôt.

La mort de Cafor qui arriva l'an Hégire 358. de l'Hégire 358, occasionna dans Ere Chr. 969. l'Empire Musulman une révolution des plus considérables. Cafor, après avoir gouverné l'Egypte avec beaucoup de sagesse, comme tuteur de Mohammed & d'Ali fils d'Akschid, étoit enfin parvenu au point d'y commander souverainement, sans cependant dépouiller ses pupilles de leur autorité. Ces Princes étant devenus majeurs, & ayant ou peu de goût, ou peu de capacité pour le gouvernement, lui laisserent tout pouvoir dans l'Egypte; de forte qu'on ne

MOTHI. Hégire 358.

connoissoit que lui, & on le regar-Arc Chr. 969. doit même comme s'il ent été de la famille d'Akschid; c'est ce qui lui sit donner le surnom d'Al-Akschidi, fous lequel il est connu dans l'Histoire.

> Les deux Princes Akschidiens étant venus à mourir, Cafor se saisit alors de toute l'autorité, & la conferva jusqu'à sa mort, sans penser à la restituer à un petit-fils d'Akschid qui y avoit un droit acquis par sa naissance. Mais ce n'étoit qu'un enfant, dont on n'avoit rien à craindre : d'ailleurs Cafor étoit sûr de la bienveillance des peuples, & il auroit été difficile de former contre lui quelque entreprise avec un certain succès.

> Cafor regna donc tranquillement; & quoiqu'il s'en fallût beaucoup qu'ilfût né pour le trône, il fit voir cependant des qualités vraîment royales, qui lui attirerent les plus grands éloges des Auteurs de son tems, & sur-tout des Poëtes, qui célébrerent à l'envi sa valeur, sa magnificence. & en particulier fon amour pour les Lettres. Tel étoit le point de grandeur où se trouvoit élevé par son mé-

rite un homme né dans l'esclavage,& MOTHI: qui n'avoit été apprécié, selon El-Hégire 358. Macin, que dix-huit écus, lors-

qu'Akschid l'avoit acheté.

A sa mort, Ali, petit-fils d'Aks-Après sa chid, rentra dans ses droits, & sut timites s'emreconnu pour Sultan d'Egypte; mais parent de cetce Prince qui n'avoit encore que douze ans au plus, ne monta sur le trône que pour le céder peu après à une puissance formidable qui vint

faire la conquête de l'Egypte.

La minorité d'Ali l'Akschidien paroissant aux Fatimites une occasion favorable pour faire en Egypte le même établissement qu'ils avoient fondé en Afrique; Moëz-Ledinillah, qui étoit Calife de cette province, envoya une armée nombreuse en Egypte sous les ordres d'un Général nommé Giauhar. C'étoit un Grec, qui ayant été esclave des Fatimites, avoit été affranchi par Manzor aïeul de Moëz-Ledinillah. Son mérite l'ayant bientôt fait connoître, il s'avança rapidement, & parvint enfin aux premiers grades militaires.

Ce Général ayant donc reçu ordre de marcher en Egypte, entra dans cette province à la tête de ses

Мотил. Hégire 358. Erc Chr. 969.

troupes. Ce pays se trouvant alors sans désense, la conquête en sut sacile; & Giauhar, après s'être emparé successivement de toutes les places considérables qu'il trouva sur sa route, se faisit ensin de la capitale qui se nommoit alors Fustath.

Dès que Giauhar se vit maître de cette vaste province, il fit reconnoître par-tout Moëz-Ledinillah pour Souverain. Il ordonna que dans la priere publique on sît mention de ce Prince en qualité de Calife, & défendit qu'on en nommât aucun autre. Ainsi Mothi sut le dernier des Abbassides, dont le nom sut prononcé dans les mosquées d'Egypte: car quoique depuis long-tems les Sultans de cette province y fussent fouverains, ils reconnoissoient cependant la suprématie du Calife de Bagdet : on le nommoit dans les prieres, & l'on avoit recours à lui pour les investitures. Tout cela fut supprimé par le Général Fatimite, & il ordonna que l'on eût à prêter ferment de fidélité à Moëz-Ledinillah, comme au seul légitime Calife.

Fondation de la ville de Cahérah.

Ensuite, pour éterniser la mémoine d'une révolution aussi étonnante,

il jetta les fondemens d'une ville qu'il Moths. fit appeller Cahérah, parcequ'elle Hégire 358. Ere Chr. 969. sut bâtie sous l'ascendant de Mars, planete à laquelle les Astronômes Arabes donnent l'épithéte de Caher, qui signifie vainqueur, conquérant: c'est ce que nous appellons aujour-d'hui le Caire. Cette ville sut élevée près de Fustath, qui étoit anciennement la capitale de l'Egypte. Ainsi fut abolie la dynastie des Akschidiens, pour faire place à celle des Fatimites; & quoique les descendans d'Obéidallah, premier Prince de cette famille, eussent pris com-me leur chef le titre de Calife en Afrique, le surnom de Fatimite ne leur fut donné qu'après la conquête de l'Egypte, & Moëz-Ledinillah est le premier qui soit connu dans l'Histoire sous le nom de Calife Fatimite.

Ce Prince sut près de cinq ans sans aller prendre possession de sa conquête. Pendant ce tems-là il fit un voyage dans l'isle de Sardaigne, où il demeura un an; puis il en partit pour aller à Tripoli, où il reçut la nouvelle que Giauhar son Général s'étoit rendu maître d'Alexandrie.

HISTOIRE

Il y passa peu après, & y établit le MOTHI.

siége de son Empire.

Lorsqu'il se vit paisible possesseur Hégire 363. Loriqui i le vic paris les regle-Ere Chr. 973. de l'Egypte, il confirma les regle-

mens que Giauhar avoit faits à son entrée dans cette province. Le nom du Calife de Bagdet fut absolument supprimé, & l'on ne sit plus mention que du Fatimite. Il ordonna de plus que dans toutes les prieres solennelles, on ajoutat désormais ces paroles: Vive Ali, dont toutes les

actions ont été louables.

Ce Prince prenoit ainsi toutes les mesures possibles pour faire accroire que le titre de Fatimite qu'il affectoit de se donner, n'étoit point un nom usurpé de sa part, & qu'il descendoit vraîment d'Ali par Fatime sa femme, fille du Prophéte: mais tout le monde n'étoit pas également persuadé de cette descendance, & ses prétentions lui furent fouvent contestées. On rapporte qu'un Prince Alide nommé Tabatheba, lui ayant un jour demandé de quelle branche des Alides il étoit, Moëz, qui apparemment étoit embarrassé de répondre clairement à cette question, trouva moyen de l'éluder par une repartie

militaire, à laquelle on n'osa pas faire de réplique. Il tira son épée, & Hégire 363. dit à l'Alide, Voilà ma généalogie; & en même-tems il-jetta de l'argent à quelques-uns de ses foldats qui étoient attroupés, & ajouta ce peu de mots : Voilà ma race.

MOTH:

Ce Prince fut reconnu Calife nonfeulement en Egypte & en Syrie; mais encore dans l'Arabie, & même dans la ville de Médine, où l'on reconnoissoit le Calife de Bagder; de forte qu'on y entendit nommer communément deux Califes dans les prieres publiques. Il n'y eut que la ville de la Mecque qui refusa de se foumettre aux Fatimites, & persista long-tems à ne nommer que le Calife de Bagdet.

Ce sut cette même année 363. que Mothi se trouvant accablé d'infirmités, résolut enfin de se démettre du califat en faveur de Thai son fils. Ce Prince fit donc folennellement fon abdication, & se démit sans peine d'une couronne qu'il portoit inutilement depuis environ vingt-neuf ans.

Parmi les Savans qui se distinguerent sous le regne de ce Prince, un des plus fameux fut un Médecin nom-

Mothi abdique le califat. 72 HISTOIRE

M o T H 1. Hégire 363. Ere Chr. 973.

mé Thabet, qui excelloit d'ailleurs dans les hautes sciences, telles que la philosophie, les mathématiques, l'astronomie. Il a écrit une Histoire de son tems depuis environ l'an de l'Hégire 250. jusqu'à l'an 360. Abulsarage en parle comme d'un ouvrage excellent, dans lequel on trouve quantité de saits remarquables, qui ont été omis par le plus grand nombre des Historiens.





## THAI-BILLAH.

## XLIII. CALIFE.

THAÏ-BILLAH fut reconnu THAÏ. Hégire 363. Calife immédiatement après l'ab- Ere Chr. 973. dication de Mothi son père. Il eut, comme lui, peu de part aux affaires du gouvernement, & fut seulement témoin de ce qu'il plut aux Emirs d'ordonner dans le territoire de sa

dépendance.

Le commencement de son regne fut violemment agité par les mou-Turcs conste vemens féditieux qu'excita la milice Turque dans Bagdet, à l'occasion de quelque mécontentement qu'elle avoit reçu de l'Emir-al-Omara. Cette charge étoit alors occupée par Azzeddoulat, Prince Bouide, fils de Moëzeddulat dernier Emir. Il fit tout ce qu'il put imaginer de plus capable d'appaiser les mutins; mais ne se trouvant pas assez en forces pour Tome IV.

Révolte des

4 HISTOIRE

T H A i. Hégire 363. Ere Chr. 973.

résister à tant de monde, il se retira promtement de Bagdet, & alla se résugier à Vasseth, d'où il envoya un exprès en Perse pour demander du secours à Adadeldoulat son cousin.

Mais les Turcs, qui ne vouloient pas lui donner le tems de rassembler des troupes, se mirent à sa poursuite; & afin que leur démarche parût autorifée, ils forcerent le Calife de se mettre à leur tête, & marcherent ainsi du côté de Vasseth. Azzeddoulat essaya d'abord de les contenir, en se présentant à eux avec des troupes. Son dessein n'étoit pas cependant de se battre en regle avec eux; mais il comptoit seulement les incommoder dans leur marche, & gagner du tems pour laisser arriver le secours qu'il attendoit, afin d'être plus en état de se défendre dans la place où il s'étoit réfugié en cas qu'on vînt l'y attaquer.

Les tentatives d'Azzeddoulat surent inutiles; les Turcs eurent toujours l'avantage dans toutes les escarmouches qu'il leur livra: de sorte que ne trouvant pas assez de sureté à aller s'ensermer dans Vasseth, il

passa dans l'Irak Persique, où il ap- THAI. prit la nouvelle de l'arrivée prochaine de son cousin, qui étoit à la tête

d'une armée nombreuse.

Calife.

Lorsque les deux Princes eurent Hégire 364. fait leur jonction, ce fut alors aux Ere Chr. 974. Turcs à reculer. Ils voulurent néanmoins tenter de faire face; mais ils connurent bientôt qu'ils étoient trop foibles. Ils abandonnerent donc promtement la campagne, & se retirerent dans Bagdet. Les Princes Bouides les suivirent, & s'approcherent de la place dans le dessein de l'affiéger. Les Turcs faisant alors réflexion sur ce qu'ils avoient à attendre de ces Princes, si par l'événement la ville venoit à être prise, en sortirent au plutôt, & y laisserent le

Ce Prince fit d'abord quelque résistance; mais voyant que ses efforts seroient sans succès, il fit ouvrir les portes, & se prépara à tout événement. Les Princes Bouides, loin de lui témoigner le moindre mécontentement, lui rendirent au contraire toutes sortes d'honneurs. Le Calife de son côté leur fit l'accueil le plus gracieux. Il n'eut pas de peine à

THA a. Hégire 364. Ere Chr. 974.

leur persuader qu'il n'avoit eu aucune part aux derniers mouvemens, & que la crainte d'être maltraité par ces mutins, avoit été l'unique raison qui l'avoit déterminé à se prêter en apparence à leurs emportemens. Tout fut ainsi bientôt pacifié. Adadeldoulat resta encore quelque tems à Bagdet; & lorsqu'il vit fon cousin parfaitement rétabli dans sa dignité, il partit pour s'en retourner en Perse.

Cette heureuse intelligence qui s'étoit conservée jusqu'alors entre les Princes Bouides, & à laquelle ils étoient en partie redevables de leur fortune, ne fut pas de longue durée; & on les vit bientôt paroître les armes à la main l'un contre l'autre, & fe poursuivre avec une sureur qui ne put se rallentir que par la ruine de

l'un d'eux.

Hégire 366. Ere Chr. 976.

Guerre entre Azzeddoudoular.

On ne dit point quelle fut la cause de leur brouillerie : tout ce que l'on fait, c'est qu'Azzeddoulat & Adalat & Adadel- deldoulat se mirent en campagne l'un & l'autre avec des troupes nombreuses, & se firent une guerre cruelle, dans laquelle Azzeddoulat eut prefque toujours du désavantage. Il tint péanmoins ayec fermeté pendant une

année entiere; mais enfin il fut obligé de céder, & de se sauver même Ere Chr. 2773. de Bagdet, pour se retirer en Syrie.

Hégire 367.

Il trouva dans cette retraite beaucoup d'amis qui lui firent offre de le servir, & de lui donner des forces suffisantes pour reprendre la guerre contre son cousin. Il accepta leurs propositions, & se mit une seconde fois en marche pour chercher fon ennemi. Cette entreprise sut aussi malheureuse que la premiere. Il sut battu à plusseurs reprises, & il y eut enfin une action décisive, dans laquelle ses troupes furent mises en déroute, & lui-même tomba entre les mains du vainqueur. Il eut recours à sa clémence, & il en obtint la liberté & la vie; mais à condition qu'il ne rentreroit point dans Bagdet.

Azzeddoulat qui n'avoit accédé que malgré lui à une condition si contraire à ses intérêts, ne jugea pas à propos de la tenir. Ainsi des qu'il fe vit en liberté, il ramassa les débris de ses troupes; & recueillant de nouvelles forces que ses amis lui fournirent, il en forma une armée; à la tête de laquelle il vint encore

78 HISTOIRE

THAI. Hégire 367. Ere Chr. 977.

Azzeddoular perd une baraille, & eft mis à mort.

une fois tenter le fort des armes contre fon cousin.

Cette derniere bataille se donna près de Tacrit, forteresse située sur le Tigre, à peu de distance de Mosful. Azzeddoulat eut encore le malheur de succomber dans cette action. Son ennemi le battit, le fit prisonnier, & l'envoya sous une bonne escorte dans un château de la Perse qui lui appartenoit. Peu après il donna ses ordres pour se debarrasser de ce Prince, qui cherchoit encore dans la captivité à nouer de nouvelles intrigues pour se sauver & recommen-

cer la guerre.

Le malheureux Azzeddoulat périt ainsi misérablement, après avoir commandé souverainement dans Bagdet pendant l'espace d'environ onze ans, depuis la mort de Moëzeddulat son père. Ce Prince étoit d'une force si extraordinaire, qu'il renverfoit facilement un taureau, & que sa chasse ordinaire étoit celle des lions, contre lesquels il étoit souvent obligé de se battre corps à corps. Il laissa six enfans, qui demeurerent long-tems prisonniers entre les mains d'Adadeldoulat, & de Samsam-Aldoulat fon fils.

Le gain de la bataille de Tacrit rendit Adadeldoulat maître du Calife Ere Chr. 977. & de Bagdet. Ce changement ne fit aucune impression sur Thai. Egale- lat devient Ement dépendant sous un Emir comme sous un autre, le choix lui en étoit indifférent; mais au reste la ville de Bagdet y gagna considérablement.

THAT. Hégire 367.

Adadeldou-

Adadeldoulat étoit un Prince ma- Hégire 368. gnifique, amateur des arts, plein Ere Chr. 978. d'humanité, & qui saisssoit avec empressement tous les projets qui pouvoient contribuer au bien public. Il commença par faire rétablir dans Bagdet toutes les ruines que les guerres précédentes avoient occasionnées. Il fit ensuite construire de nouvelles mosquées, & différens hôpitaux pour les pauvres, pour les malades, pour les orphelins. Il supprima en même-tems plusieurs impôts, & en particulier celui que payoient au Calife les pélerins qui vouloient faire le voyage de la Mecque.

Les gens de lettres eurent aussi beaucoup de part à ses faveurs. Il se faisoit un plaisir d'en avoir toujours auprès de lui, & il avoit l'attention

THAY. Plégire 368. Ere Chr. 978.

de les récompenser chacun selon sa situation. A ceux qui étoient riches, il accordoit des honneurs, des distinctions. Ceux qui étoient dans un état peu opulent, recevoient de lui des pensions considérables, qui les metroient en état de suivre tranquillement leurs études, & de faire des progrès, que l'on tenteroit en vain lorsqu'on est dans l'indigence.

Hégire 370.

Après avoir travaillé aux embel-Ere Chr. 980. lissemens de Bagdet, Adadeldoulat donna ses soins pour la conservation des sépulcres d'Ali & de Houssain, qui étoient situés sur une coline. Comme l'eau du Tigre venoit battre au pied de cet endroit, il y avoit à craindre qu'avec le tems elle ne l'endommageât. Il dépensa pour y remédier des sommes immenses, qu'il employa à faire construire une forte digue pour arrêter les eaux du fleuve.

La ville de Médine se ressentit aussi de ses biensaits. Il en sit relever l'enceinte qui étoit presque entièrement ruinée, & dépensa d'ailleurs considérablement pour les réparations de l'intérieur de cette ville.

Il fit bien d'autres dépenses dans THAT. la Perse, qui étoit de son domaine Ere Chr. 980. particulier. On vit élever par ses ordres une ville vis-à-vis de Schiraz. Elle est maintenant ruinée, & il n'y reste plus qu'un hameau qu'on appelle Souk-al-Emir, c'est-à-dire, Villa-

ge du Prince.

Il rendit de plus un important service aux habitans de Schiraz, par les travaux immenses qu'il fit saire à la rivière de Bendemir. Les eaux se perdoient dans la campagne, & l'inondoient entièrement. Cet épanchement empêchoit d'ailleurs cette rivière d'être navigable, ce qui ôtoit aux habitans la facilité du commerce. Adadeldoulat fit creuser le lit de cette riviere; & y faisant rentrer les eaux qui se perdoient dans les champs, il la rendit navigable; & par le moyen des chaussées qu'il fit conftruire, il empêcha les eaux de se répandre loin de leur lit.

Des établissemens si avantageux Hégire 3773 pour le bien public, attirerent à ce Ere Chr. 983, Prince l'affection de tous les peu-accorde de ples. Le Calife le prit aussi dans une nouvelles disamitié particuliere; & pour lui en tinctions. donner des preuves, il l'honora de

T H A 1. Hégire 3.71. Lre Chr. 981.

distinctions glorieuses, dont aucum Emir n'avoit point encore joui avant lui. Il lui permit de faire la prière publique; honneur jusqu'alors tellement réservé aux Califes, qu'on ne l'accordoit pas même aux Princes qui étoient désignés pour collegues du califat. Thai ordonna de plus qu'on lui donneroit le titre de Roi ou de Sire en lui parlant, & qu'on battroit du tambour devant sa porte cinq sois dans le jour, c'est-à-dire, dans les différens tems de l'invitation à la prière publique; & enfin, pour lui donner encore une plus grande preuve de l'estime qu'il faisoit de sa personne, il lui demanda sa fille en mariage.

Il épouse la fille de cet Emir.

Cette proposition flata infiniment Adadeldoulat, dans l'espérance qu'il eut que de ce mariage il nastroit un Prince, qui joignant à une couronne les grandes richesses qu'il donneroit à sa fille, le mettroit en état de la soutenir avec dignité, & que d'ailleurs le sang des Bouides acquereroit un nouveau lustre sous un Prince qui en seroit issu par sa mère. Ce mariage sut célébré avec la plus grande magnissence, & Adadeldoulat donna

des sêtes superbes, qui surent d'autant plus agréables aux peuples, qu'il Hégire 371. les accompagna de largesses qu'il

répandit avec profusion.

Peu après il donna un nouveau spectacle, dans la magnificence avec laquelle il voulut faire l'ouverture du superbe hôpital de Bagdet qu'il venoit de faire bâtir & de fonder richement. On y porta en cérémonie, au son des instrumens, tout ce qui étoit nécessaire pour l'intérieur de cette maison, soit en meubles, soit en provisions de différentes especes. Cette confécration forma une fête charmante, à la fin de laquelle on déclara que cet hôpital s'appelleroit la maison d'Adadel, qui étoit une partie du nom du fondateur.

Ce Prince si digne de vivre pour Hégire 372. le bonheur des peuples, sut mal- Ere Chr. 982. heureusement enlevé dans un âge Mort d'A-dadeldoulat. encore peu avancé. Il avoit déja eu deux attaques d'épilepfie dont il étoit rechappé. Il en eut une troisième à Bagdet, qui l'emporta-Il mourut l'an de l'Hégire 372. après avoir possédé pendant environ cinq ans la charge d'Emir-al-

Omara.

HISTOIRE

Ce regne ( car on peut l'appeller Hégire 372. ainsi) sut bien mémorable & bien digne des regrets publics, par tout ce que ce Prince avoit entrepris & exécuté pour le bien public. Tous les Historiens lui ont donné à l'envi le tribut d'éloges qu'il mérite si justement. On le représente comme un homme d'une intelligence supérieure dans le gouvernement politique; d'une imagination vive & fertile en expédiens; d'une prudence admirable dans ses entreprises, & toujours occupé de grandes vues, sans négliger les détails. Ses heureux succès furent les fruits de sa sagesse : il aimoit la vertu, & chérissoit les vertueux. S'il falloit récompenser, le mérite, le discernement, l'exacte justice regloient ses libéralités. Il connoissoit la sage œconomie dans les occasions; mais jamais il ne sut sufceptible d'avarice. Son esprit juste, droit, éclairé, concevoit clairement le but & la fin de toutes ses actions. & lui faisoit choisir les moyens les plus furs pour y parvenir.

Tel est l'éloge que l'Histoire nous fournit de ce Prince respectable, qui fut le second Sultan de la race

DES ARABES. des Bouides. Il n'avoit que quaran- THAS. te-sept ans lorsqu'il mourut. Il étoit Ere Chr. 982.

Partage de

fils aîné de Rokneddulat, lequel étoit le second fils de Buiah. Amadeddulat son oncle l'avoit fait son héritier; de sorte que joignant cette succession, qui comprenoit le royaume de Perse, avec le partage qu'il eut de son père, il devint le plus puissant Prince de sa maison, & même de toute l'Asie. On dit à propos de ses richesses, que ce Prince ayant recouvré la raison peu de tems avant de mourir, on lui entendit dire plufieurs fois: A quoi me servent tous mes grands biens, puisqu'aujourd'hui ils me manquent?

Ce Prince laissa quatre enfans: \* l'aîné qui portoit le nom de Samsam- entre ses en-Aldoulat lui succéda dans la qualité sans. d'Emir à Bagdet. Les deux suivans appellés, l'un Abul-Hassan-Hamed, & l'autre Abu-Thaher-Firuz-Schah, eurent la Perse en partage. Ce troi-

sième Prince étoit surnommé Baha-

<sup>\*</sup> Adadeldoulat, au rapport de quelques Historiens, laissa six enfans. Ces Princes étoient connus aussi sous le nom de Dilemites, branche des Bouis des, qui regnoit dans la province de Dilem. On leur donne indifféremment dans l'Histoire le nom de Bouides & de Dilemites.

THAI. Hegire 372. Ere Chr. 982.

Aldoulat. Le dernier appellé Scharfaldoulat-Abul-Falvares eut la Caramanie. Ces Princes, qui devoient faire le bonheur & le soutien de leur famille par leur union, ne travaillerent dans la suite qu'à la ruine les uns des autres, en se déclarant une guerre cruelle, & en mettant en œuvre toutes fortes de moyens pour se perdre réciproquement.

Hégire 373.

Le Calife fut sensiblement touché Ire Chr. 983. lorsqu'on vint lui annoncer la mort de son Emir. Il y avoit long-tems que l'on n'avoit vu près du trône un Prince si grand, si magnisique, & si entendu dans les affaires du gouvernement. Thai le regreta comme son père & son ami, & ne sentit que trop combien il seroit difficile de trouver dans un autre autant de mérite, de capacité & d'intelligence, que ce Prince en avoit montré durant tout le tems de son administration.

Samfam-Aldoulat est complimenté par le Calife fur la mort de son père.

Thai se rendit peu après chez Samsam-Aldoulat, pour le complimenter sur la perte qu'il venoit de faire. Il voulut lui faire cet honneur, comme à son beau-frère; & d'ailleurs, comme les Califes étoient

alors réduits sous le joug des Emirs- THAI. al-Omara, il étoit à propos de ne Ere Chr. 983. rien négliger pour se concilier l'afsection de celui qui venoit d'hériter

de cette charge. Samsam-Aldoulat suivit dans le gouvernement les fages maximes de son père; ainsi pendant quelques années tout se passa très-tranquillement dans la ville de Bagdet & dans les autres places de l'obéissance du Calife: de sorte qu'on se sélicitoit de retrouver dans l'Emir regnant les vertus du Prince qui avoit fait le bonheur de l'Etat.

Mais l'ambition des frères de l'E- Hégire 377. mir fit bientôt naître des troubles qui causerent les plus violentes agi-lat fait la tations. Samsam-Aldoulat dut bien guerre à l'Eles pressentir, par la conduite que zint Scharfaldoulat un de ses frères, dès l'instant de la mort d'Adadeldoulat leur père. Il envahit aussitôt la ville de Schiraz, & prit possession du Royaume de Perse; & ce grand Etat n'étant pas suffisant pour satisfaire fon ambition, il prit des mesures pour s'emparer des riches héritages qui appartenoient à ses frères.

Ce sut l'an de l'Hégire 377. que

Ere Chr. 987.

THAT.

Scharfaldoulat \* commença la guere re contre Samfam-Aldoulat, & s'empara de la province d'Ahuaz, de l'Irak Arabique, & de la ville de Bafrah, que l'Emir avoit reçu pour partage.

Hégire 378. Ere Chr. 988.

L'année suivante il alla vers Bagdet avec des troupes nombreuses, & se prépara à faire le siège de cette place. Samsam-Aldoulat croyant que son strère, après s'être emparé de ce qui lui appartenoit dans l'Irak, le laisseroit du moins tranquille à Bagdet, ne s'étoit point attendu à le voir si près de lui; de sorte que se trouvant hors d'état de lui résister avec succès, il résolut de négocier un accommodement, & alla lui-même le trouver pour tâcher de le sléchir.

If he fait prisonnier, & prend sa place. Cette démarche ne lui réussit point: au contraire, Scharfaldoulat abusant de la bonne soi de son srère, le sit arrêter, & l'envoya prisonnier dans un château de la Perse. Il entra ensuite dans Bagdet en triomphe, &

<sup>\*</sup> Il y a des Auteurs qui prétendent que Scharfaldoulat n'étoit point le plus jeune des enfans d'Adadeldoulat, qu'au contraire il étoit l'aîné, & que ce fut pour cette raison qu'il voulut dépouiller ses frères qui avoient été mieux partagés que lui.

prit d'autorité possession de la charge d'Emir-al-Omara. Le Calife ne fit Hégire 378. pas difficulté de lui donner solennellement les marques de cette dignité. C'étoit un usage établi depuis long-tems; le plus fort s'emparoit des dignités, des places, des gouvernemens, & les Califes se trouvoient trop heureux de leur en donner promtement l'investiture, de peur qu'un refus ne leur coutât la couronne & la vie.

> Hégire 379. Ere Chr. 989.

THAT.

Scharfaldoulat ne jouit pas longtems de son usurpation; il mourut l'année suivante, & sa place d'Emir Scharfaldoufut remplie aussitôt par Baha-Aldou- a pour succeslat un de ses freres, qui s'empara de feur Baha-Al-doulat. ses biens & de sa dignité. Samsam-Aldoulat ayant appris la mort de son frère, trouva moyen de se sauver de sa prison; & ayant rassemblé des troupes, il vint saire la guerre à Baha-Aldoulat, comptant le chasser de Bagdet, & rentrer en possession des biens qu'on lui avoit enlevés.

Ces deux freres en vinrent donc aux mains, & se livrerent plusieurs Ere Chr. 990. combats, dans lesquels aucun parti ne put prendre avantage sur l'autre. La voie des armes ne paroissant pas

Hégire 380.

THAI. Hégire 380. Ere Chr. 990.

devoir sitôt terminer leur querelle, ils en vinrent aux négociations, & il y eur enfin un traité de conclu, par lequel la Perse proprement dite fut cédée à Samsam Aldoulat. Son frère eut le Khousistan avec l'Irak Arabique, dont Bagdet étoit la capitale. Baha-Aldoulat se trouva ainsi conservé en possession de la dignité d'Emir-al-Omara, à laquelle Samsam-Aldoulat sut obligé de renoncer.

Thai avoit beaucoup perdu à ce changement d'Emir. Baha-Aldoulat, fier de sa dignité, n'avoit pour lui aucun ménagement; & quoique le Calife se fût empressé de lui donner les mêmes marques d'amitié qu'à ceux de ses frères qui avoient occupé la même place, le nouvel Emir n'en eut aucune reconnoissance, & il entreprit même de lui ôter la couronne.

Hégire 381. Ere Chr. 991. Thaï est dé-

môné.

Il exécuta ce complot de concert avec quelques Dilemites, gens de sa nation. Le jour pris pour terminer cette grande affaire, il entra dans l'appartement du Calife avec un air refpectueux, & se prosterna même contre terre pour le saluer. A un signal qu'il fit, les gens de sa suite DES ARABES. 91
s'approcherent du Calife. Ce Prince THAT.
Hégire 381.
croyant qu'ils demandoient à lui bai-Ere Chr. 991.

ser la main, la tendit aussitôt; mais les Dilemites le saississant par le bras, le tirerent de son trône, & l'ayant fait tomber sur un tapis, ils l'envelopperent dedans, & le transporterent

hors du palais.

Baha-Aldoulat publia ensuite que Thai avoit de lui-même donné sa démission du califat en présence des Dilemites, qui certifierent la vérité de ce qu'il avançoit; & aussitôt l'Emir dépêcha un exprès à Ahmed sils d'Ishak, & petit-sils du Calife Moctader, pour lui annoncer qu'on le demandoit pour Calife à Bagdet. Dès que ce Prince sut arrivé, Baha-Aldoulat le proclama Calife, & le mit sur le trône. Ahmed prit alors le nom de Cader. On verra ci-après plus en détail l'Histoire de la promotion de ce Prince.

Il y avoit dix-huit ans que Thai occupoit le trône, lorsqu'il sut déposé par l'Emir. Il vécut encore longtems après, menant une vie privée, & voyant même souvent le Calife son successeur, qui se faisoit un plaisir de converser avec lui.

92 HISTOIRE

T H A i. Hégire 381. Ere Chr. 991.

Malgré les mouvemens qui agiterent sous son regne l'Empire des Mufulmans, & en particulier la ville de Bagdet, on vit cependant paroître un nombre considérable de Savans dans toutes sortes de connoissances; mais principalement en mathématiques, en astronomie, & en médecine. Le tumulte des armes & la fureur des partis ne nuisoient point à leurs études. Peu susceptibles des vues d'ambition qui occasionnoient tant de désordres, ils voyoient les querelles des Grands fans y prendre part, & se félicitoient dans leur retraite de n'être point exposés aux revers affreux dont les grandes fortunes sont toujours menacées.

Mort du premier Calife Fatimite en Egypte.

Ce sut sous le regne de ce Prince, & l'an 365. de l'Hégire, que mourut le célébre Moëz-Lédinillah, quatriéme Prince de la dynastie des Fatimites, & premier Calise de cette même dynastie en Egypte. Il laissa pour successeur son fils nommé Azis-Billah, dont le nom sut proclamé jusque dans le temple même de la Mecque.



## CADER-BILLAH.

## XLIV. CALIFE.

Ans le tems de la révolution CADER. Hégire 381. J qui priva Thaï de la couronne Ere Chr. 991. pour la mettre sur la tête de Cader, ce Prince étoit dans le pays des Nabathéens, où il menoit une vie privée auprès de Mahadhebeddulah Prince Bouide.

Lorsque le courier de Bagdet vint apporter à Cader la nouvelle de sa un fonge, dans promotion, ce Prince s'entretenoit annonce qu'il avec Hebatallah, Visir du Prince fera Calife. Bouide avec qui il demeuroit. Il lui racontoit un songe qu'il avoit sait la nuit précédente. Cader avoit rêvé qu'étant dans l'un des marais des environs, l'eau avoit crû si promtement, qu'il s'étoit trouvé dans un extrême embarras. Il faut observer que le pays des Nabathéens, qui est

Cader fait

CAPER. Hégire 381. Ere Chr. 991.

fort marécageux par lui-même, est de plus arrofé & souvent inondé par les eaux du Tigre & de l'Euphrate, qui se répandent depuis Vasseth jusqu'à Basrah. Cader se trouvant en rêve embarrassé dans ce débordement, voyoit cependant un pont, au moyen duquel il pouvoit se garantir de l'inondation; mais il falloit gagner ce pont, & il ne savoit comment s'y prendre pour y abor-der. Dans le tems qu'il étoit ainsi agité, il vit un homme d'une taille extraordinaire, qui s'approchant de lui, l'aida à se tirer des eaux, & le mit en sureté sur le pont. Dès qu'il fut échappé du péril, il confidéra plus attentivement son libérateur, & ne put s'empêcher en le remerciant, de faire paroître la crainte que sa grandeur démesurée lui inspiroit. Ne craignez point, lui dit cet homme, je suis Ali: je viens vous annoncer que vous regnerez bientôt, & que votre regne sera de longue durée; souvenezvous de prendre soin de ma postérité.

Cader finissoit ce récit, lorsque le courier de Baha-Aldoulat vint lui annoncer que Thai n'étoit plus Calife, & que c'étoit lui qui étoit

destiné pour occuper sa place. Hégire 381. Cette nouvelle fit grand bruit dans Ere Chr. 991.

toute la contrée. Mahadhebeddulah charmé de la fortune qui arrivoit à son hôte, vint le complimenter, & fit aussitôt préparer un équipage magnifique pour le conduire à Bagdet; & afin que sa marche eût un air de dignité convenable au changement de sa situation, il commanda toutes ses troupes, & se mettant à la tête, il accompagna le nouveau Calife jufque sur les frontieres de ses Etats.

En y arrivant ils trouverent Baha- Cader prend Aldoulat avec les Grands de la cour possession du qui venoient recevoir leur Souverain. Ce fut-là que l'Emir prêta publiquement serment de fidélité à Cader. Ce Prince fit ensuite son entrée solennelle dans Bagdet, où il prit possession du trône, & reçut les hommages des Grands & du peu-

ple.

Le nouveau Calife ne parut pas Hégire 382. disposé à laisser son autorité entre Ere Chr. 9,22. les mains d'un autre, comme avoient fait ses prédécesseurs. Mais comme l'entreprise étoit délicate, & que le seul soupçon avoit couté la vie ou la couronne à ceux qui avoient voulu jus-

CABER. Hégire 382. Ere Chr. 992.

qu'alors mettre un frein à l'autorité des Emirs, Cader prit apparemment affez bien ses mesures pour venir à bout de son dessein, sans cependant que Baha-Aldoulat eût trop sujet de se plaindre.

Îl chercha même à se concilier son amitié, en s'unissant plus étroitement avec lui, par le mariage qu'il contracta avec la fille de cet Emir. Les nôces furent célébrées avec toute la splendeur possible, & Baha-Aldoulat donna à sa fille une dot proportionnée à sa grande fortune, & à la haute alliance dont il se voyoit honoré.

Baha-Aldoulat s'empare breres.

Ce sut peut-être par cette consides Etats de ses dération qu'il n'osa point s'élever contre le Calife, lorsque ce Prince parut vouloir un peu reprendre de cette ancienne autorité que les Souverains de Bagdet ne connoissoient plus depuis long-tems: peut-être aussi que Baha-Aldoulat ne voulut point indisposer ce Prince contre lui, dans un tems où il se voyoit obligé de s'absenter souvent de la cour, pour soutenir différentes guerres contre quelques Princes de sa famille, qui lui avoient enlevé une grande

grande partie de ce qu'il possédoit CADER.

dans l'Irak Arabique.

Lorsqu'il eut recouvré ce pays, Hégire 387. il lui survint de nouvelles affaires au Ere Chr. 997. sujet de la mort de Samsam-Aldoulat son frere, qu'Abu-Nasser Prince Bouide son proche parent venoit de faire mourir, après s'être emparé de fes Etats.

Baha-Aldoulat voulant venger la Hégire 388. mort de son frère, envoya-des troupes contre Abu-Nasser, que l'on trouva en campagne avec ses freres à la tête d'une armée nombreuse : le Général de l'Emir sachant qu'elle étoit commandée par des Princes encore jeunes & sans expérience, ne douta pas qu'il ne réussit bientôt à mettre la victoire de son côté. Il y eut donc une bataille, dans laquelle les Princes Bouides furent tous faits prisonniers, à l'exception de Nasser qui fut affez heureux pour se sauver. Les prisonniers furent sacrifiés à la vengeance de Baha-Aldoulat. A l'égard de Nasser, il sut impossible de l'attraper; mais il lui en couta la perte de ses Etats.

L'Emir se transporta dans la Perse Nasser et pour en prendre possession en per-

Tome IV.

98

CADER. Hégire 388. & fuiv. & luiv.

sonne, & il entra en triomphe dans Schiraz la capitale, où il séjourna Fre Chr. 998. pendant quelque tems. Ayant été informé dans cet endroit de la retraite où Abu-Nasser s'étoit résugié, il envoya un de ses Généraux à sa poursuite, dans le dessein de lui faire subir le même fort qu'à ses freres; mais le Prince sugitif sut si exactement informé des mouvemens de ceux qui le cherchoient, qu'il réussit toujours à les éviter. Il fut à la fin obligé de s'aller cacher dans les montagnes, où il périt enfin malheureusement par la main d'un de ses propres domestiques qui l'assassina, pour se venger de quelque chagrin qu'il en avoit reçu. Sa tête fut apportée au Général de Baha-Aldoulat, qui informa aussitôt son maître de ce grand événement. Ce Prince se vit par-là paisible possesseur de la province de Perse; ce qui joint à ce qu'il possédoit déja d'ailleurs, le rendit un Souverain trèspuissant.

Hegire 403. Erecht. 1013. Mort de

Baha-Aldeulak.

Ce Prince jouit ainsi tranquillement de ses prodigieuses richesses pendant environ quatre années, au bout desquelles il eut une attaque d'épilepfie dont il mourut l'an de

CADER.

l'Hégire 403. & de l'Ere Chrétienne 1013. Il laissa trois Princes, dont Hégire 403. le premier nommé Solthan-Aldoulat, prit possession de la couronne de Perse, & de tous les Etats de son père. Les deux autres obtinrent de riches gouvernemens, mais sous la dépendance de leur aîné. L'un appellé Gelald - Aldoulat alla commander dans Bafrah & dans toute l'Irak Arabique. L'autre, que l'on nommoit Maschraf-Aldoulat, eut pour sa part le gouvernement de la province de Kerman. On a vu que Baha-Aldoulat eut aussi une fille qui fut richement pourvue en épousant le Calife regnant.

Pendant le cours des mouvemens que les guerres des Princes Bouides ment de l'au-occasionnerent dans l'Empire Musul-lifes sur le man, Cader regnoit paisiblement temporel. dans Bagdet ; c'est-à-dire , qu'il y séjournoit, qu'il y faisoit la prière pu-blique, & qu'il donnoit les investitures des Souverainetés aux Princes qui vouloient bien encore le reconnoître comme Calife. Du reste, malgré l'envie qu'il avoit de rétablir en sa personne l'autorité souveraine, il n'en eut guères plus que ses prédécesseurs: cependant, il sut moins es-

100 HISTOIRE

ÇADER. Hégire 403. EreChr.1013.

clave des Emirs-al-Omara. Il parut même ne pas redouter cette dignité; car après la mort de Baha-Aldoulat,il choisit de lui-même un des enfans de ce Prince pour le remplacer, & il vécut sous celui-ci avec la même indépendance qu'il avoit fait fous le précédent Emir. Les conjonctures lui furent d'ailleurs assez favorables; car les Princes Bouides ayant toujours été divisés entre eux, ceux qui se trouverent revétus de la dignité d'Emir furent assez embarrassés à se défendre contre les attaques de leur propre famille, sans chercher à se faire de nouveaux ennemis.

Tout paroissoit donc savoriser le projet que Cader avoit eu le courage de sormer; mais il lui manquoit un territoire, où il pût exercer cette puissance souveraine dont il paroissoit chercher le rétablissement avec tant d'ardeur. Toute la partie d'Orient qui avoit sormé le domaine des Califes, étoit alors partagée en autant de souverainetés qu'il y avoit de gouverneurs particuliers, & il ne restoit plus au véritable Souverain que la seule ville de Bagdet, où depuis longtems le califat étoit regardé comme

la dignité la plus honorable, mais CADER. Hégire 403. fans aucune autre prérogative que par Ere Chr. 1013.

rapport au spirituel.

Ce privilége quoique peu confidérable, ne fut pas même un attribut spécial du Calife de Bagdet. Les Fatimites qui venoient d'envahir en Egypte la puissance temporelle, y avoient aussi établi leur autorité par rapport au spirituel; & l'avoient étendue dans les différentes provinces de Syrie, de Mésopotamie & de l'Arabie, & même jusque sur le territoire de

Bagdet.

Cader sensible au scandale qu'un Maniseste tel schisme occasionnoit parmi les de Cader contre les fatimi-Musulmans, crut pouvoir y remédier tes. en quelque façon, en faisant publier un manifeste contre les prétendus Califes d'Egypte. Il fit voir dans cet écrit, que c'étoit à tort qu'ils se qualifioient de Fatimites; que ce nom ne leur convenoit en aucune façon, & que bien loin d'être de la race d'Ali, comme ils l'assuroient, ils tiroient leur origine de Ben-Dissa, fameux imposteur de la secte des Kharégites dont la doctrine tendoit à se révolter contre toute puissance légitime. Il ajouta à ce maniseste des

E iii

CADER. Hégire 403. Ere Chr. 1013.

déclarations des principaux chefs de la famille d'Ali qui vivoient alors, & qui certifioient n'avoir nulle connoiffance que ceux qui se disoient Fatimites leur appartinssent en aucune

façon.

Ce maniseste eut l'effet qu'ont ordinairement ces sortes de pieces lorsqu'elles sont publiées par des Princes qui n'ont pas la force en main pour les faire valoir. On ne se mit pas en peine d'y répondre, ni de contredire les raisons qui y étoient contenues. Les Fatimites continuerent d'étendre leur autorité, & prétendirent même que leur famille étoit la seule à qui dût appartenir la dignité califale, & que les Abbassides qui avoient succédé aux Ommiades n'étoient que des intrus & des usurpateurs. On raconte à ce sujet, qu'Azis Billah second Calife Fatimite en Egypte, écrivit à un Calife de la dynastie des Ommiades qui étoit établi en Espagne, & lui sit des reproches sur ce qu'il prenoit le titre de Calife, sachant bien que les premiers de sa race avoient usurpé cette dignité sur les Alides ausquels seuls elle appartenoit. L'Ommiade lui récrivit d'une façon qui lui fit bien

voir que l'on n'étoit pas fort persuadé en Espagne de sa prétendue descen- Erecht. 1013. dance d'Ali, & qu'au contraire, on y avoit peu d'idée de l'origine des Fatimites. Vous vous moquez de moi, lui dit-il, parceque vous me connoissez: si je vous connoissois austi, je

pourrois vous répondre.

Cader se voyant avancé en âge, voulut assurer la couronne à son fils, Ere Chr. 1025. & prévenir par ce moyen les mouvemens séditieux qui auroient pu s'é-ceffeur. lever s'il fût mort sans prendre cette précaution. Il déclara donc Caïem-Bemrillah son fils pour son successeur, & le fit reconnoître en cette qualité par les grands de l'Etat & par le peuple. Il vécut encore près de cinq ans, & mourut enfin en 421, âgé de 81 ans, après un regne de plus de qua-Ere Chr. 1030. rante ans. Il fut très-regreté des peuples; & il le méritoit effectivement, car il y avoit long-tems que l'on n'avoit vu de Calife aussi attaché à ses devoirs & aussi exact à rendre la justice.

On ne doit pas être étonné qu'un regne aussi long que celui de ce Prin-ce ait sourni si peu de choses pour son histoire. Le califat étoit réduit

CADER. Hégire 403.

Cader désigne fon fuc-

Hégire 416.

Hégire 421.

Sa mort.

CADER.

dans un si triste état, qu'on a bien plus à parler sur les différentes puissances qui déchiroient l'Empire, que sur le Prince qui occupoit le trône.

Succession timites en Egypte,

La dynastie la plus considérable de des Califes Fa- celles qui regnoient alors étoit celle des Fatimites, dont les Princes se foutinrent pendant une longue suite d'années. Moëz - Ledinillah étant mort en 365. comme on a dit cidessus, Azis-Billah lui succéda, & laissa la couronne en 386. à Hakem fon fils. Celui-ci regna jusqu'à l'an 411. & eut pour successeur Dhaher son fils, qui occupa le trône jusqu'en 427. Ces Princes qui prétendoient être les seuls légitimes possesseurs du trône, en qualité de descendans d'Ali, affecterent dans toutes les occasions de n'avoir rien de commun avec les Califes de Bagdet. Ils commencerent par prendre des habits d'une couleur différente; ainsi les Abbassides portant le noir, les Fatimites prirent le blanc, & ceux qui leur étoient attachés se distinguoient par cette couleur, dans toutes les provinces de leur dépendance, tant en Egypte qu'en Afrique & même en Arabie.

CADER

Les Fatimites eurent de grands Princes parmi eux; mais ils en eurent aussi qui surent la honte de leur nom & même de l'humanité. Moëz foutint sa dignité avec honneur, & sut imité par Azis son fils, qui sut adoré des peuples pendant vingt & un ans qu'il occupa le trône. Abulfarage rapporte un trait qui fait l'éloge de la bonté & de la clémence dece Prince. Un Poëte ayant composé une satyre très-mordante contre son Visir, & contre le Secrétaire de ses commandemens : le Visir vint se plaindre, & lui demanda de faire punir l'Auteur de ces vers. Le Calife les ayant lus, vit qu'on ne l'épargnoit pas lui-même : il fit un moment de réflexion, puis adressant la parole au Visir, il lui dit: Vous voyez que j'ai part à l'injure avec vous, je desire que vous preniez. part avec moi au mérite du pardon que je lui donne.

Hakem son fils lui succéda, & n'eut aucune des vertus de son père. Ce Prince sut au contraire un monstre de solie & d'irreligion. Il lui prit en santaisse de se faire passer pour une divinité. Il sit même dresser un catalogue de seize mille personnes qui le

reconnoissoient pour Dieu. Après que cetté folie sut passée, il lui en vint une autre. Il voulut voir de près les horreurs de l'incendie & du pillage. A cet effet il fit mettre le feu à une partie de la ville du Caire, &

abandonna l'autre à la cupidité de ses troupes, qui la ravagerent entièrement.

Ce Prince insensé se faisoit un amusement de donner des ordres & des contr'ordres presque coup sur coup, & par ce moyen il mettoit tout en confusion. Il persécuta les Juiss & les Chrétiens, & réussit à faire changer de religion à quelques-uns d'entr'eux; puis il faisoit cesser les pourfuites,& permettoit à ceux qui avoient cédé aux tourmens, de reprendre leur ancienne croyance. Il fit aussi démolir l'église du Calvaire dans Jérusalem, & puis après il donna des ordres pour la reconstruire. Il entreprit enfin de détruire le Mahométifme, & de créer une religion nouvelle: & comme il sut informé que sa sœur, de concert avec le Général de ses troupes, prenoit des mesures pour traverser son projet, il résolut de les faire mourir. Mais il fut prévenu par

CADER.

DES ARABES. ceux dont il vouloit se désaire, & il CADER. sut assassiné l'an 411. de l'Hegire, sur

la montagne de Mocatam, où il alloit souvent se promener sans aucune suite.

Il eut pour successeur Dhaher son fils.

LA fameuse dynastie des Samani- La dynastie des, qui s'étoit établie sur les ruines des Gaznévides Soffarides, & qui regnoit depuis dans le Khoplus de cent ans dans le Khorassan & rassan à celle dans les provinces voisines, fit place des. à son tour à celle des Gaznévides, qui commença à paroître sous le regne de Cader, vers l'an de l'Hégire 388.

Voici quelle sut son origine.
Alphteghin, Turc de nation, qui
avoit commencé par être esclave d'Ismaël Samani, second Prince de la dynastie des Samanides, ayant été affranchi par son maître, s'adonna à la profession des armes, & parvint enfin par degrés à la charge de Gouverneur de la grande province du Khorassan. Il sut nommé à cette place éminente par Abdalmalek I. du nom, cinquième Sultan de la maison des Samanides. A la mort de ce-Prince, Alphteghin ayant été consulté sur celui qu'on lui donneroit pour successeur, exclut du trône

E vi

Manzor fils du feu Sultan, à cause de fon bas âge, & donna sa voix au frère d'Abdalmalek.

Mais pendant qu'on le consultoit, les habitans de Bokhara, capitale de l'Etat des Samanides, proclamerent Manzor & le mirent sur le trône. Alphteghin mécontent de cette élection, paroissoit en disposition de la faire annuler, lorsque les partisans du jeune Prince l'obligerent de se retirer de la ville, & le sirent même déclarer

peu après rebelle à l'Etat.

Il fut poursuivi en conséquence; mais comme il avoit un certain nombre de braves qui s'étoient attachés à sa fortune, & que d'ailleurs il entendoit mieux l'art militaire que tous ceux qu'on envoyoit contre lui, il foutint avec une poignée de monde les efforts d'une armée assez nombreuse, & remporta plusieurs avantages considérables; & enfin s'étant abfolument rendu maître de la campagne, il s'empara de la ville de Gazna, où il fut reconnu pour Souverain. Il y regna seize ans, & en mourant il laissa sa couronne à son gendre appellé Sebekteghin.

Celui-ci avoit commencé sa fortu-

DES ARABES. 109 CADER

ne comme son beau-père. Il étoit comme lui Turc de nation, & avoit été long-tems son esclave. Son mérite l'ayant tiré de la servitude, Alphteghin le fit entrer dans la milice; & découvrant de jour en jour dans cet affranchi de nouveaux talens & des qualités éminentes, il l'avança dans les premieres charges militaires. Il lui donna peu après sa fille en mariage, & le fit héritier de tous ses biens.

Sebekteghin entra en possession de cette grande fortune l'an de l'Hégire 365. Il eut d'ailleurs l'adresse de se réconcilier avec les Samanides, qui à l'exemple des Califes de Bagdet consentirent que ce Gouverneur conservat la ville de Gazna en souveraineté, & il fut reconnu en cette qualité par tous les grands de cette province. Peu après, il gagna tellement la confiance du Sultan Samanide, que ce Prince lui donna le commandement général de ses troupes, & enfin il devint en peu de tems le maître absolu dans tout l'Etat.

Il fervit les Samanides avec le zèle le plus vif; & les Turcs ayant tenté. plusieurs irruptions sur les terres de CADER.

ces Princes, Sebekteghin, sans s'embarrasser qu'il étoit Turc lui-même, marcha contre eux, les battit à plusieurs reprises, & les força de re-

tourner dans leur pays.

Après plusieurs autres expéditions aussi avantageuses pour les Samanides, que glorieuses pour un Prince que l'on regardoit comme le libérateur de l'état, Sebekteghin se retira dans la ville de Balkh en Khorassan, pour y séjourner quelque tems asin de se délasser de ses travaux; mais il y tomba malade, & y mourut l'an de

l'Hégire 387.

Il laissa un fils qui remplit toute l'Asie du bruit de ses exploits. Sebekteghin avoit eu un pressentiment de la gloire de sa postérité, en conséquence d'un rêve qu'il sit dans le tems qu'il se reposoit sur son estrade pendant le jour. Il vit sortir un arbre de son soyer. (Il saut observer que selon l'usage du pays, ce soyer étoit au milieu de la chambre.) Cet arbre étendit rapidement ses branches dans toute la chambre, & passant à travers les senêtres, il couvrit ensin toute la maison.

Sebekteghin s'étant réveillé, s'oc-

DES ARABES. III

cupoit de la singularité de ce rêve, CADER. lorsqu'on vint lui annoncer la naissance d'un fils. Il sut si charmé de cette nouvelle, qu'il s'écria avec transport, Mahmoud alibtida, massoud alinthia, c'est-à-dire, glorieux commencement qui sera couronné d'une heureuse sin.

Ces paroles furent cause que l'on donna le nom de Mahmoud à l'enfant qui venoit de naître, & l'on destina le nom de Massoud pour le premier ensant qu'auroit Mahmoud.

Ce Prince avoit seize ans lorsque Sebekteghin mourut. Il ne tarda pas à se montrer digne héritier de la couronne & des vertus de son père. Après s'être bien établi dans sa souveraineté de Gazna, il passa dans le Khorassan, pour appaiser des troubles qui s'y étoient élevés par la faction de deux Officiers Turcs qui difposoient de tout à leur gré dans cet Etat. Ces Officiers le voyant venir avec une armée nombreuse, allerent au-devant de lui pour demander la paix, & menerent avec eux Abdalmelek, qui étoit alors le neuviéme Prince Samanide Sultan de cette province.

CADER. Turquestan s'empare du Khorassan.

Mahmoud leur accorda ce qu'ils Le Rci du demandoient; mais s'étant bientôt brouillé avec eux, il leur déclara la guerre, & les harcela si vigoureusement, qu'il les obligea de se sauver du Khorassan. Comme ce Prince n'avoit aucun mauvais dessein contre Abdalmelek, il le laissa vivre paisiblement dans ses Etats; mais Ilkan roi du Turquestan s'étant avancé avec ses forces près de Bokhara, sous prétexte de rassurer le Khorassan contre les entreprises de Mahmoud, Abdalmelek ne se sentant pas assez sort pour tenir contre une armée nombreuse; & appréhendant d'ailleurs d'appeller Mahmoud à son secours, prit la fuite & alla se cacher dans un endroit retiré de la province. Ilkan se rendit ainsi facilement maître de la capitale; & ayant réussi à découvrir la retraite d'Abdalmelek, il le fit arrêter, & l'envoya en prison dans un château situé aux extrémités du Turquestan, de sorte qu'il ne sut plus fait mention de ce Prince.

Il en est tablit.

Ilkan ne resta pas long-tems posseschassé par un seur du Khorassan. Mahmoud s'étant vide qui s'y é- avancé avec ses troupes, le battit, & l'obligea de lui céder le terrein, & de

fe retirer dans ses Etats. Le vainqueur prit alors possession de la province du Khorassan, laquelle jointe à ce que ce Prince possédoit déja, lui forma une riche souveraineté. Il sit peu après reconstruire la ville de Gazna, qui étoit comme le berceau de la souveraineté de sa maison; & c'est de cette ville que ses descendans ont pris le nom de Gaznévides.

C'est ainsi que sut éteinte, l'an de l'Hégire 389. la dynastie des Samanides. Il y eut cependant un Prince de cette maison, nommé Ibrahim, qui voulut saire quelques essorts pour la relever; mais comme il n'avoit point de sorces sussissantes, il sut sacilement désait par les troupes de Mahmoud. Après plusieurs petits combats où Ibrahim eut toujours du désavantage, il y eut une action décisive où il périt, & avec lui se dissiperent toutes les espérances de sa famille.

Peu après la conquête du Khoraffan, Mahmoud fut complimenté de la part de Cader, qui lui envoya par forme d'investiture une veste trèsriche, & lui donna le surnom de Jemin-Addulat, qui signisse, la main droite de l'Etat, & celui de Amin-al-

Millat, c'est-à-dire, gardien & pro-

tecteur des fidéles.

CADER.

Ce Prince continuant de faire des conquêtes, porta ses armes dans les Indes, & se rendit maître d'une grande partie de ce pays. Il retourna ensuite dans le Khorassan, & bientôt après il s'empara du Giorgian. Il joignit à ces conquêtes celle de l'Irak Persique, d'où il chassa Mageddoulat qui fut dans ce pays le dernier de la maison des Bouides. Il se saisit de ce Prince quelque tems après, & s'en désit secretement : puis il surprit les villes d'Ispahan, de Cazbin & autres places, & se fit reconnoître pour souverain de cette vaste contrée qui depuis tant d'années obéissoit aux Bouides.

Après avoir demeuré quelque tems dans ce pays pour accoutumer les peuples à sa domination, il en donna le gouvernement à Massoud son fils, qui établit sa résidence dans Cazbin. Mahmoud revint ensuite dans le Khorassan, & se rendit peu après dans sa ville de Gazna, où il mourut l'an de l'Hégire 421. Il avoit alors soixante & un ans, & regnoit depuis environ trente ans. Il sut le premier

Prince de la race des Gaznévides qui CADIA. fut reconnu Sultan; car Sebekteghin son père, quoique jouissant d'une autorité absolue, ne peut être cependant regardé que comme gouverneur, les Princes Samanides jouissant encore de son tems de la souveraine autorité dans le Khorassan.

P Endant que l'Empire Musulman Origine des étoit ainsi en proie à ces différentes selgiucides. dynasties qui cherchoient à se détruire les unes les autres, il s'en éleva une plus formidable que celles qui avoient paru jusqu'alors en Asie. C'est la fameuse dynastie des Selgiucides, si renommée dans l'Histoire orientale.

Cette famille tiroit son nom de Selgiuk, qui étoit fils de Dékak, un des principaux Officiers de Bigou, Prince Turc qui regnoit dans le pays de Khozar près de la mer Caspienne. Dékak étant venu à mourir lorsque fon fils étoit encore dans l'âge le plus tendre, Bigou se chargea de son éducation, & le fit élever à sa cour.

Lorsque Selgiuk eut atteint un certain âge, le Prince le combla de biens & de graces, & l'admit dans sa plus grande samiliarité. Mais le

CADER.

jeune Selgiuk en abusa; & ensin il manqua tant de sois de respect à son biensaiteur, qu'il l'indisposa vivement contre lui. Ce sut bien autre chose lorsque Bigou sut insormé que le jeune Selgiuk avoit osé pénétrer dans l'appartement secret de son palais, pour y voir les semmes qui y étoient rensermées. Une démarche aussi hardie mit le Prince dans une telle sureur, qu'il résolut d'en saire

une punition exemplaire.

Selgiuk ayant été informé de la colère du Prince, & prévoyant d'ailleurs le fort dont on le menaçoit, prit aussitôt son parti,& se sauva promtement avec un certain nombre d'amis qui voulurent s'attacher à sa fortune. Il alla dans la Transoxane, & s'établit dans les environs de la ville de Samarcand. Ce fut-là que lui & les siens embrasserent la religion Mufulmane. Il crut prudemment devoir prendre cette précaution, se doutant bien que la différence de religion seroit toujours un obstacle de plus pour les entreprises qu'il pourroit hasarder fur les terres musulmanes.

Il eut soin aussi de se faire un parti; & comme il avoit emporté avec lui

DES ARABES. 117
up d'argent, il eut bientôt à CAPE

fa solde un nombre considérable d'aventuriers qui ne cherchoient qu'à tenter fortune. Ses premiers exploits furent contre le Gouverneur de Samarcand. Ce n'est pas qu'il eût aucun dessein formé d'attaquer cette place; ce su le Gouverneur lui-même qui vint l'attaquer pour le forcer de s'éloigner. Selgiuk sut si bien se désendre, & repoussa avec tant de vigueur & d'adresse les attaques du Gouverneur, que celui-ci sut ensin

obligé de le laisser tranquille.

La vigoureuse désense de ce Turc lui fit une réputation surprenante dans tout le pays. Par-tout on ne parloit que de sa valeur & de sa résolution. Son parti s'augmenta confidérablement, par des recrues nouvelles qui vouloient suivre le sort d'un commandant aussi brave. Selgiuk, pour répondre à ce qu'on attendoit de lui, se présenta hardiment devant une place forte, dont il fit l'attaque avec tant de vivacité, que ceux qui la défendoient pressentant que tôt ou tard ils seroient obligés de se rendre, ne voulurent pas attendre aux dernieres extrémités, de peur d'exposer la ville CADER.

à une ruine entiere. Ils ouvrirent donc leurs portes au vainqueur, qui s'y établit en souverain, & joignit à cette premiere conquête plusieurs

places de la Transoxane.

Selgiuk mourut dans le cours de ces expéditions, & laissa plusieurs enfans qui devinrent tous très-puissans. Ils défendirent avec bravoure le riche héritage que leur père leur avoit laissé, & se soutinrent contre les dissérentes Puissances qui voulurent entreprendre de les sub-

juguer.

Ces Princes se trouvant bientôt trop resserrés dans le pays qu'ils habitoient, résolurent de passer le sleuve Gihon, pour traverser le Korassan; mais la haute réputation que s'étoient acquis les Gaznévides, qui regnoient dans cette province, les empêcha d'exécuter leur projet à main armée: ils aimerent mieux procéder par la voie de la négociation, & sirent demander qu'on leur accordât la liberté du passage.

Les Auteurs varient sur le Prince Gaznévide qui occupoit alors le Khorassan. Les uns disent que c'étoit Mahmoud sils de Sebekteghin: d'auDES ARABES. 119 tres prétendent que c'étoit Massoud CADER. fils de Mahmoud.

Quoi qu'il en soit, le Prince Gaz-Les Selgiucinévide présumant de sa grande puis-des s'établissance, accorda la permission que lui Khorassan.

demandoient les ensans de Selgiuk. L'Auteur du Leb-Tarikh ajoute de plus, qu'il leur permit de s'établir aux environs des villes de Nessa & de Bavurde. Tout cela se sit contre l'avis de Giazeb, gouverneur de la ville de Thous dans le Khorassan, qui ayant entendu parler de la proposition des Selgiucides, opina fortement pour qu'on leur resusât le passage, de crainte qu'au lieu de passer simplement, ils ne prissent le parti de s'établir dans la province, & de s'y ériger bientôt en maîtres.

Cet avis ne sut point écouté, & le Prince Gaznévide s'en tint à ce qu'il avoit résolu d'abord. Quelques Auteurs prétendent que le dessein du Sultan étoit de dépouiller les Selgiucides au passage, & de leur enlever les immenses richesses qu'ils avoient amassées par le pillage de plusieurs

villes de la Transoxane.

Si le Gaznévide eut ce dessein, on ne voit pas qu'il l'ait exécuté; car les

CADER.

Selgiucides passerent l'Oxus, entrerent dans le Khorassan, & allerent s'établir dans le canton qu'on leur avoit désigné. Il faut observer que cette famille étoit déja bien augmentée, & que l'aîné des enfans de Selgiuk avoit pour sa part deux enfans mâles qui étoient en état de porter les armes. L'aîné s'appelloit Thogrul-Beg, & le cadet Giafer-Beg. Ces deux Princes se sont rendus célébres dans l'Histoire orientale. On verra Thogrul-Beg ébranler les différentes dynasties qui venoient de s'élever en Asie, & se rendre enfin maître absolu de Bagdet & du califat.

Ces deux frères ayant réussi à s'établir dans le Khorassan, virent bientôt augmenter considérablement leur monde, par le passage continuel des Turcs, dont la plupart prenoient parti dans leurs troupes. Et ensin, le nombre en augmenta tellement, que les peuples de cette province commencerent à craindre pour leur propre sureté; de sorte que regardant ces nouveaux hôtes comme des ennemis extrêmement dangereux, ils eurent recours à leur Souverain,

DES ARABES. 121 & le prierent de les en débarraf- CADER. fer.

Le Sultan Gaznévide, sensible aux remontrances de ses sujets, fit quelques démarches pour éloigner les Selgiucides de ses Etats; mais il ne s'y prit pas avec assez de vigueur, de sorte que ses premiers avis ne surent pas écoutés. Il parla enfuite un peu plus haut, & envoya même quelques troupes pour accompagner celui qui notifioit ses ordres. Cette seconde démarche ne fit pas plus d'effet que la premiere, & l'on trouva des gens qu'il n'étoit pas facile de congédier. Ce Prince voulut user de violence; mais on opposa la force à la force: & le Gaznévide, qui avoit alors un grand projet dans la tête, ne voulut point suivre cette affaire par lui-même. Il en chargea un de ses Généraux, & alla porter la guerre dans les Indes, comme il en avoit dessein depuis long-tems.

Pendant son absence, son Général voulut exécuter les ordres qu'il avoit reçus, & chasser les Selgiucides du pays; mais il sut battu: & n'osant pas risquer contre eux une seconde action, il écrivit au Prince

Tome IV.

CADER. Gaznévide de venir le plutôt qu'il lui feroit possible, pour voir par luimême les mesures qu'il seroit à propos de prendre pour réussir à chasser

les Selgiucides de son territoire.

Ce Prince ayant réussi dans son expédition des Indes, revint dans le Khorassan, & crut pouvoir prendre sur les Selgiucides le même avantage qu'il venoit d'avoir dans un pays éloigné: mais cette nouvelle entreprise n'eut pas plus de succès que ce qu'on avoit entrepris contr'eux jusqu'alors. Thogrul-Beg, à la tête de ses troupes, sit une désense si vigoureuse, qu'il remporta ensuite sur le Gaznévide une victoire complette.

Ce nouveau succès augmenta tellement la réputation de Thogrul-Beg, que la plupart des places du Khorassan se déclarerent en sa saveur. Il réussit ensin à se faire reconnoître Souverain, & il sut couronné comme tel dans la ville de Nischabour, qui étoit alors la capitale du Khorassan. Telle étoit la fortune des Selgiucides, lorsque Caïem-Bemrillah par-

vint à la couronne.



# CAIEM-BEMRILLAH.

### XLV. CALIFE.

C AÏEM-BEMRILLAH suc- CATEM.
Hégire 422.
céda à Cader son père l'an de Erecht. 1031. l'Hégire 422. C'étoit un Prince recommandable par son mérite & par Caïem. ses talens, & qui auroit pû représenter sur le trône dans des tems plus heureux, ou s'il eût eu plus de courage & de fermeté; mais il fut abfolument dominé par les Emirs-al-Omara, comme l'avoient été ses prédécesseurs; ainsi il n'eut aucune autorité dans Bagdet, & il ne put pas même en conserver le peu que son père avoit su recouvrer pendant son califat. Les circonstances paroissoient cependant assez favorables; car les Princes Bouides qui avoient envahi toute la puissance, furent toujours divisés entr'eux, de sorte que le Calife auroit pu profiter de cette di-

Caractère de

CAÏEM. Hégire 435. Erc Chr. 1043.

vision pour les ruiner les uns par les autres; mais il resta tranquille spectateur de leurs débats: & lorsque ces Princes abusant de leur autorité, se sur rendu absolument insupportables au Calise, il n'imagina d'autre moyen de secouer le joug, qu'en appellant à son secours une famille puissante, qui en écrasant les Bouides, se mit à leur place, & exerça sur le Prince la même tyrannie à laquelle il avoit essayé de se sous la proprement parler, Caïem ne sit autre chose que de changer de maître.

Celui des Bouides qui commandoit dans Bagdet, lorsque Caïem sut proclamé Calise, s'appelloit Gélaleddoulat, fils de Baha-Aldoulat, que l'on a vu Emir-al-Omara sous le calisat de Cader. Il ne se passa rien de particulier pendant les premieres années du regne de Caïem. L'Emir ne sit de mouvemens qu'à l'occasion des affaires de sa famille: du reste, il se comporta assez tranquillement dans la ville de Bagdet pour ne point y exciter de murmures; & le Calise accoutumé à la dépendance, ne sit nul effort pour sortir de l'esclavage.

Gélaleddoulat étant mort en 435. CATEM. Hégire 435. fans enfans, laissa sa dignité d'E-Ere Chr. 1043. mir à son neveu Abu-Calangiar, fils de Solthan-Addoulat \* son srère. Celui-ci marchant sur les traces de son oncle, vécut assez bien avec le Calife; & étant tombé malade cinq ans après de la maladie dont il mourut, Hégire 440. il désigna pour son successeur Malek. Ere Chr. 1048.

\* Solthan - Addoulat signisse Sultan de l'Etat. M. d'Herbelot observe que ce mot Solthan, qui est commun à la langue Chaldaïque & à l'Arabique, signisse Seigneur, Roi, Maître. On dit que l'Ambassadeur d'un Calise ayant donné ce titre à Mahmoud sils de Sebekteghin, ce Prince adopta ce nom, & se sit appeller Solthan-Mahmoud.

C'est aussi de ce nom, selon le même Auteur, qu'est venu par corruption celui de Soldan & de Soldan, que les Historiens donnent aux Princes qui ont regné en Egypte; & celui de Sultan que l'on donne encore aujourd'hui au Prince qui regne à

Constantinople.

Ce sont, ajoute M. d'Herbelot, les Princes de la dynastie des Gaznévides, successeurs de Mahmoud, qui ont les premiers porté le nom de Sultan. Les Princes des dynasties précédentes, tels que les Thahériens, les Sossarides, les Samanides, &c. ne prenoient que le titre d'Emir: & les Princes qui ont succédé aux Gaznévides, comme les Selgiucides, les Khouaresmiens, &c. ont tous pris la qualité de Sultan.

Les Bouides, dans les premiers tems de leur dynastie, ne se donnoient aussi que le titre d'Emir;
mais dans la suite ils prirent le nom de Solthan,
qu'ils ne porterent cependant pas d'abord simplement
& absolument, mais en l'unissant à leur nom;
c'est ainsi que le fils de Baha-Aldoulat se sit appeller Solthan-Addonlat. D'Herbelot, Biblioth. Orient.
p. 825.

al-Rahim son fils, qui reçut peu après CATEM. Hégire 440. Ere Chr. 1048, du Calife l'investiture de cette dignité.

Malek chaffe de la Perfrère.

Le nouvel Emir passa les premiese Mansfor son res années de son regne à se désendre contre les entreprises d'Abou-Mansor son frère, qui lui fit longtems la guerre pour tâcher d'envahir une partie de ses Etats. Il réussit à se rendre maître de la Perse, & commençoit à s'établir à Schiraz, capitale des Etats de Malek, lorsque celui-ci arrivant à la tête d'une armée nombreuse, chassa Mansor de cette ville, & le contraignit ensuite d'abandonner la Perse.

> Pendant que Malek avoit été occupé à faire la guerre pour la défense de ses Etats, il s'étoit élevé à Bagdet des mouvemens, dont la suite occasionna les plus grandes révolutions, & entr'autres la ruine de la

dynastie des Bouides.

Différends entre le Vihr du Calife & Baila-Siri.

Ce changement dut son origine à quelques différends qu'eut le Visir du Calife avec un des principaux Officiers de Malek, qui étoit resté à Bagdet pendant que son Général faisoit la guerre en Perse. Cet Officier qui s'appelloit Bassa-Siri, étoit ori-

ginaire de Dilem, de même que les Bouides, & s'étoit attaché à la for-Ere Chr. 1048. tune de ces Princes, aufquels il avoit rendu les services les plus importans. Malek, en partant pour la Perse, l'avoit apparemment laissé à Bagdet pour y soutenir les intérêts de sa maison, & pour prendre garde qu'on ne sît rien au préjudice des préroga-

tives de sa charge.

Soit que la commission dont Bassa-Siri se trouvoit chargé l'eût rendu insolent, soit que le Visir du Calise eût voulu prositer de l'absence de l'Emir pour prendre quelque autorité ou saire valoir celle du Prince, il y eut entr'eux des démêlés extrêmement viss, dans lesquels le Calise, prenant parti pour son Visir, Bassa-Siri se vit obligé de se retirer de la cour. Il abandonna même Bagdet peu après; mais ce sut dans le dessein d'y revenir bientôt pour se venger de l'assront qu'il y avoit reçu.

Il alla en Egypte, & mit les Fa- Hégire 447. timites dans ses intérêts. Le Prince Ere Chr. 1055. de cette famille qui regnoit alors Bassa Siri met les Fatimidans cette province se nommoit Mos- tes dans ses in-

tanser-Billah. Il étoit fils de Dhaher-térêts.

CATEM. Hégire 447.

Billah, & avoit succédé à sa cou-Ere Chr. 1055, ronne en 427. Ce Calife charmé de trouver un mécontent qui ne demandoit qu'à mettre le trouble dans l'Empire du Calife Abbasside rival de sa maison, donna des troupes à Bassa-Siri, & le mit en état d'exercer la vengeance qu'il méditoit.

Caiem implore le secours de Thogrul-Beg.

Bassa-Siri partit aussitôt; & s'étant rendu sur les terres de Bagdet, commença par y faire le ravage, & ruiner tous les environs. Caïem effrayé de ce désordre, & ne se sentant pas assez fort pour y remédier, appella à son secours le fameux Selgiucide Thogrul-Beg, qui se faisoit de jour en jour la plus grande réputation par la rapidité de ses exploits. Il s'étoit emparé du Khorassan sur Massoud le Gaznévide, petit-fils de Sebekteghin; & après la mort de ce Prince, il avoit joint à ses conquêtes la ville & la province de Balkh, avec tout le pays de Khouaresm. Ces deux dernieres conquêtes furent suivies de celles du Giorgian: après il entreprit celle de l'Irak Persique qu'il choisit pour sa demeure, & il donna le Khorassan à Giafer-Beg son frère.

Ce fut dans l'Irak que ThogrulBeg reçut la lettre par laquelle le CaEre Chr. 1051.

life le prioit de venir au plutôt le
fecourir contre les Bouides, &
ceux de leur faction, qui mettoient
tout en combustion dans ses Etats.

Le Selgiucide ne sit d'autre réponse
que de partir sur le champ à la tête
d'une armée nombreuse de Turcs,
avec laquelle il se présenta devant
Bagdet. Les portes lui ayant été ouvertes à l'instant, il alla rendre au
Calise les honneurs qui lui étoient
dus, & prendre ses ordres pour réduire ceux qui causoient du trouble
dans le gouvernement.

Sa présence seule suffit pour remettre le calme dans Bagdet, & il ne sut pas nécessaire de mettre l'épée à la main. Au bruit de sa marche Bassa-Siri s'étoit éloigné de la place avec les troupes Fatimites, & s'étoit mis en lieu de sureté. Malek-al-Rahim, Emir-al-Omara, étoit depuis peu arrivé dans Bagdet; mais il n'osa remuer en présence des sorces de Thogrul-Beg: de sorte que le Selgiucide resta quelque tems campé devant la capitale, sans avoir autre chose à faire que de rassachir ses troupes

Fu

CATEM. Hégire 447. Tre Chr. 1055.

& les tenir prêtes à tout événement.

Mais il ne put si bien les contenir, qu'elles n'occasionnassent bientôt un tumulte qui pensa ruiner absolument Bagdet. La plupart des Turcs de son armée allant souvent en troupes dans cette ville, commirent quelques dégâts ausquels le Général n'eut pas l'attention de remédier. L'impunité les rendant plus hardis, ils devinrent si insolens, que le peuple se révolta; & la sédition alla au point qu'il y eut un grand nombre de Turcs

assommés à coups de pierres.

Thogrul-Beg en fut d'autant plus irrité, qu'il mit tout ce désordre sur le compte de l'Emir-al-Omara; de sorte qu'imaginant que ce Bouide s'étoit réconcilié avec le Calife, & que les mauvais traitemens que ses gens venoient d'essuyer étoient une suite de cette réconciliation, il ne garda plus de ménagement, & envoya une partie de ses troupes pour mettre la ville au pillage. Il les fit cependant bientôt retirer, sur les assurances qu'on lui donna que le Calife & l'Emir en particulier n'avoient aucune part à l'insulte qu'on avoit saite à ses gens.

Peu après, Thogrul-Beg, qui n'a- CATEM. voit d'autre but que d'accroître de Hégire 447. plus en plus sa puissance, résolut de profiter de cet événement pour se rendre maître de Malek, & s'élever sur ses ruines. Il fit dire au Calife, que s'il étoit vrai que le Prince Bouide n'avoit point eu part au tumulte excité contre les Turcs, il exigeoit que cet Emir le vînt trouver pour conférer avec lui.

Malek se rendit aussitôt au camp Extinction de Thogrul-Beg, & cette visite com- de la dynastie des Bouides. Bouides. Le Selgiucide le voyant arriver, le fit arrêter sur le champ, & l'envoya prisonnier dans un château de l'Irak, où ce Prince finit ses jours. Il avoit encore un frère nommé Mansor, qui sut pris l'année suivante; & en lui finit absolument la dynastie des Bouides; car un autre frère nommé Abu-Ali-Chofru voyant ses frères prisonniers, s'attacha à la fortune des Selgiucides, qui lui donnerent un territoire de leurs Etats. avec ses dépendances, où il vécut en particulier, jouissant néanmoins. de cette distinction, que lorsqu'il marchoit, il y avoit toujours un éten-

F vi

dard & des tymbales qui le précé-CATEM. Hégire 447. doient. Fre Chr. 1055.

Thogrul-Beg à la place de Malek.

La prise de Malek délivra le Caliest fait Emir fe des Princes Bouides qui l'incommodoient depuis long-tems; mais il ne gagna rien à ce changement. Thogrul-Beg s'empara des charges & dignités que le Prince Bouide avoit possédées à la cour de Bagdet, & le Calife, en reconnoissance des fervices qu'il lui avoit rendus, lui en accorda sur le champ l'investiture.

Hégire 448. Ere-Chr. 1055.

Mouvemens pour reprendre fon autozité.

Cependant, quoique l'on n'eût plus rien à craindre des mouvemens de Bassa-Siri des Bouides, il y avoit encore de leurs créatures qui étoient en état de donner de l'inquiétude. Bassa-Siri, le même qui avoit commencé les hostilités devant Bagdet, sortit de sa retraite; & se voyant encore à la tête d'un parti nombreux, il se répandit dans la campagne, & alla s'emparer de Mossul. Thogrul-Beg n'en eut pas été sitôt informé, qu'il partit avec des troupes pour se rendre dans cette ville. Baffa-Siri n'ofant pas l'y attendre, en partit promtement, & réussit encore à se soustraire aux poursuites de ce Prince.

Thogrul-Beg ne le trouvant pas,

ne se mit pas beaucoup en peine de CATEM. le chercher; il passa dans le pays EreChr. 1055. d'Hamadan, où il séjourna fort longtems, ne perdant cependant pas de vue la défense de Bagdet, à laquelle il comptoit pourvoir dès la premiere démarche que feroit Bassa-Siri pour l'attaquer.

Bassa-Siri de son côté, loin de renoncer à un dessein dont l'exécution n'étoit difficile que tant que le Calife seroit protégé par un Prince aussi actif que Thogrul-Beg, attendoit tout des événemens, & ne voulut rien entreprendre qu'il ne fût certain de

réuffir.

L'occasion s'en présenta naturelle- Hégire 454 ment dans une entreprise qu'Ibrahim, EreChr. 1062, oncle paternel du Selgiucide, fit en Guerre en-454. sur le territoire qu'occupoit & Thogrulalors Thogrul-Beg. Ibrahim partit Beg. de l'Irak Persique, dont il étoit Gouverneur, & alla attaquer Thogrul-Beg dans le tems que ce Prince vivoit en fécurité dans Hamadan, sans rien appréhender de personne, &c encore moins d'un parent aussi proche.

Thogrul-Beg n'avoit avec lui que très-peu de troupes, & il auroit été

CATEM. Hégire 454.

par conféquent très-facile de le faisir Ere Chr. 1062. dans sa retraite; mais un de ses neveux nommé Alp-Arslan vint si promtement à son secours, qu'il le mit bientôt hors de tout danger. Alp-Arslan étoit fils de Giafer-Beg, frère de Thogrul-Beg, lequel étant mort il y avoit environ deux ans, avoit laissé à son fils le riche héritage du Khorassan qu'il tenoit lui-même de la libéralité de Thogrul-Beg.

> La reconnoissance autant que la parenté fut donc un puissant motif qui détermina Alp-Arslan à voler au secours de son oncle & de son bienfaiteur. Il attaqua Ibrahim dans le tems que celui-ci se préparoit à dresser ses batteries contre Hamadan, & il y eut alors une action fort vive, dans laquelle Ibrahim fut battu & fait prisonnier; il paya ensuite de sa tête le crime de sa révolte.

Baffa - Siri revient à Bagle Calife.

Mais pendant que Thogrul-Beg det, & dépose avoit séjourné dans le Khorassan, il étoit arrivé une étonnante révolution dans Bagdet. Bassa-Siri avoit reparu avec des troupes, s'étoit emparé de la ville; & ayant de son autorité privée déposé le Calife, il l'avoit enDES ARABES. 135 voyé prisonnier dans un château des CATEM. environs, & avoit sait proclamer EteChr. 1062.

environs, & avoit fait proclamer Mostanser Billah, comme seul & unique Calife tant à Bagdet qu'en Egypte. Ainsi l'on n'entendit plus le nom de Caïem dans les Mosquées, il ne sut plus mention que de Mostanser; & cette révolution se soutint pendant l'espace d'environ un an.

La révolte d'Ibrahim retenant Thogrul-Beg dans Hamadan, il lui fut impossible de secourir Caïem. D'ailleurs, Bassa-Siri en saisant arrêter le Calife, l'avoit tellement refserré dans sa prison, que ce Prince n'avoit pu faire savoir de ses nouvelles. Enfin, dans le tems que Thogrul-Beg, uniquement instruit par le bruit public, se préparoit à marcher à Bagdet, il reçut une lettre que Caiem avoit trouvé moyen de lui écrire. Elle ne contenoit que ce peu de mots: Cherchez un Musulman qui me délivre, car je suis entre les mains des Karmates. C'est ainsi qu'il appelloit Bassa-Siri & les partisans des Bouides, en les comparant avec les ennemis déclarés des Musulmans.

Thogrul-Beg ayant su par ce cou-

CAÏEM. Hégire 454. Ere Chr. 1062.

rier l'endroit où le Calife étoit renfermé, promit de l'aller délivrer incessamment; & pour mieux saire sentir à ce Prince avec quelle vivacité il comptoit le venger de ses ennemis, il lui écrivit ce peu de mots qui forment un verset de l'Alcoran: Je vais à eux; je les chasserai, & ils n'en auront que la honte.

Thogrul-Beg rétablit Caïem à Bagdet,

Il partit en effet presqu'aussitôt que sa lettre, & alla tirer Caïem de sa prison. Il le conduisit ensuite à Bagdet, où il le sit entrer en triomphe. Le Calise étoit monté sur une mule richement équipée, & Thogrul-Beg marchant à pied à côté du Prince, tenoit tantôt l'étrier, tantôt la bride de la mule. Il marcha ainst jusqu'au palais impérial, où le Calise lui sit tous les remercimens que méritoit un service de cette importance, & il lui donna le surnom de Roknedin, qui signisse, la colonne ou le soutien de la religion.

Baffa-Siri est tué. Tout cela se passa saucune opposition de la part de Bassa-Siri & de ses partisans. Ils avoient tous pris la suite dès qu'ils avoient su la marche de Thogrul Beg, & s'étoient retirés vers l'Irak Arabique. Le Selgiucide ayant tout pacifié dans Bag-CATEM.
det, se mit à leur poursuite jusqu'au-EreChr. 1062.
près de Coussah, où quelques-uns
de ses gens ayant rencontré BassaSiri assez peu accompagné, se jetterent sur lui, & lui couperent la tête

Cette mort finit toute querelle. Hégire 455. Les partisans de Bassa-Siri se dissi-EreChr. 1063. perent, & Thogrul-Beg retourna à Bagdet auprès du Calise, qui pour mettre le comble à sa reconnoissance, lui donna sa propre fille en ma-

qu'ils apporterent à Thogrul-Beg.

riage.

L'Auteur du Nighiaristan dit au Thogrulcontraire, que ce sut Thogrul-Beg Beg oblige le
qui la demanda, & que le Calise redonner sa sille
sus d'abord son consentement, parceque le Selgiucide étoit Turc d'origine, & que les Abbassides avoient
toujours regardé le sang des Turcs
comme indigne d'être mêlé avec celui de leur maison. Cependant il
changea de sentiment, au moyen
d'un stratagême que Thogrul-Beg
mit en œuvre par le conseil de son
Visir. Ce Ministre dit à son maître
qu'il réduiroit sacilement le Calise,
s'il vouloit user de l'autorité que lui
donnoit sa charge d'Emir-al-Omara;

CATEM.

qu'il n'avoit qu'à retrancher petit à Hégire 4) 5. petit les revenus de ce Prince, & le mettre un peu de tems à l'étroit; & que surement le Calife qui aimoit la dépense, chercheroit à le satisfaire pour se remettre en possession des revenus qu'il avoit coutume de toucher.

Thogrul-Beg suivit le conseil du Visir, & donna des ordres pour le retranchement des revenus du Souverain; & afin de lui mieux faire sentir que ses resus l'indisposoient vivement contre lui, il s'absenta de la cour, & s'en alla à Tauris dans l'Aderbigian. Pendant son absence, le Visir négocia si bien ses intérêts auprès du Calife, que ce Prince ennuyé d'ailleurs du retranchement qu'on avoit fait de ses revenus, confentit à donner à son Emir la Princesse sa fille en mariage.

Ce fut le Visir qui la conduisit à Tauris, où l'on regla tous les articles. A l'égard de la folennité des nôces, Thogrul-Beg voulut qu'elle se sit à Rei, qui étoit alors la capitale de l'Irak Persique, & le siége royal de sa souveraineté. Il partit même le premier pour donner ses ordres, afin que tout se passât avec

la plus grande magnificence; mais il mourut au milieu de tous ces pré-EreChr. 1063. paratifs. Ce Prince étant un jour sorti de Reï pour aller prendre le frais à Rhoubar, endroit délicieux où il avoit un superbe palais, sut attaqué d'un flux de sang qui l'emporta en peu de jours: de sorte que la Princesse qui étoit déja en route pour se rendre auprès de lui, le trouva mort en arrivant. Ce Prince mourut l'an de l'Hégire 455. âgé de soixante & dix ans. Comme il ne laissoit point d'enfans, il institua Alp-Arslan son neveu héritier de tous ses biens, avec un plein pouvoir dans Bagdet.

Telle fut la fin du premier Sultan de la fameuse dynastie des Selgiucides. Il eut, aussi-bien que ses successeurs, un tel empire dans Bagdet, qu'on les appelle souvent dans l'Histoire, les Sultans de Bagdet.

Alp-Arslan, successeur de Thogrul-Beg, devint encore plus puiffant que son oncle, par la réunion qu'il fit de tout ce que les Selgiucides possédoient en Asie: ainsi il se vit maître absolu de toutes les provinces qui se trouvoient entre l'Oxus & le Tigre.

CATEM. Hégire 455. Il meurt.

CAÏEM. Hégire 455. Ere Chr. 1063.

Alp-Arflan fuccéde à Thogrul-Beg.

Le Calife lui donna l'investiture de toutes les charges & dignités dont Thogrul-Beg avoit été revêtu, & il l'honora de plus du titre d'Adhadeddin, qui signisse, le protecteur de la religion Musulmane. Le nouvel Emir soutint parsaitement ce titre, par le zéle qu'il sit voir pour la propagation du Musulmanisme, & par les victoires signalées qu'il remporta contre les ennemis de la nation.

Hégire 463. Ere Chr. 1070.

Irruption de l'Empereur Grec.

Un de ses plus grands exploits sut son expédition contre Romain-Diogène, Empereur de Constantinople, qui venoit de faire une irruption vers l'Arménie, à la tête d'une armée de près de trois cens mille hommes. Alp-Arslan, qui étoit occupé alors à la conquête de l'Aderbigian, partit promtement avec ce qu'il trouva de troupes sous sa main, & alla à la rencontre de l'Empereur, pour l'empêcher d'avancer plus avant.

Le Selgiucide fut très-étonné lorfqu'approchant de l'ennemi, on l'informa du nombre prodigieux de troupes qui composoient cette armée. La sienne n'étoit que de douze mille hommes au plus; & il lui auroit été difficile d'en ayoir dayantage, par-

cequ'il s'étoit vû obligé d'en laisser CATEM. un nombre considérable, tant pour Erecht. 1070. conserver les conquêtes qu'il avoit faites, que pour suivre les entreprises qu'il avoit commencées. Malgré sa foiblesse, il s'arma de résolution; & mettant en œuvre tout ce qu'il avoit d'expérience dans l'art militaire, il se posta d'abord assez avantageusement pour se garantir de toute surprise. Ensuite il députa vers l'Empereur, & lui demanda la paix.

Romain se confiant sur ses forces, répondit avec hauteur qu'il n'y avoit ni paix, ni trève à espérer, à moins qu'on ne commençât par lui céder une place considérable dans le pays. Le Selgiucide choqué de la fierté de cette réponse, parla à ses troupes avec tant de force, qu'il leur inspira le même desir qu'il avoit de tout sacrifier pour se venger de l'orgueil de l'Empereur Grec.

Avant de livrer ses troupes à leur ardeur, & même pour leur en inspirer encore davantage, il implora le secours du ciel par une priere qu'il récita à haute voix, & qui fit tout l'effet qu'il en attendoit : Grand Dieu, dit-il en levant les mains vers le

C A i z M. Hégire 463. Ere Chr. 1070.

ciel, tu es le Seigneur des armées, leur sort est dans tes divines mains: tu es le Dieu qui juge les actions des hommes: on m'attaque quand j'offre la paix: tu jugeras ma cause par le succès qu'il te plaira de m'accorder.

Il est battu & fait prisonnice.

Il donna ensuite le signal; & ses troupes fondirent sur l'ennemi avec une fureur si extraordinaire, que les Grecs furent enfoncés au premier choc. Cette attaque ayant été faite dans le gros même des troupes où étoit l'Empereur, ce Prince fut fait prisonnier & amené au camp du Selgiucide. Les troupes impériales qui n'avoient pas encore donné, commençoient à s'ébranler pour rétablir le combat; mais dès que le bruit se fut répandu de la prise de l'Empereur, la plupart quitterent le dra-peau, & prirent la fuite. L'exemple de ceux-ci entraîna les autres; & enfin, tout ce grand corps si formidable se dissipa de saçon, que le champ de bataille resta à la petite armée du Selgiucide.

Cénérofité d'Alp - Arflan à son égard.

Après l'action, on amena l'Empereur à Alp-Arslan qui s'étoit retiré dans sa tente. Il reçut le Prince Grec avec beaucoup de sierté; &

s'approchant de lui, il lui frappa de CATEM. la main assez rudement sur les épau-Hégire 463. les, en lui disant: C'est donc toi à qui j'ai envoyé demander la paix, & qui

me l'as refusée?

Cesse tes coups & tes insultes, répondit l'Empereur, & fais ce qu'il te plaira de ton captif. Alp-Arslan reprenant la parole, lui dit: Que m'aurois-tu fait si tu m'avois pris? Je t'aurois peut-être traité avec ignominie, répliqua l'Empereur. Eh que pensestu donc que je ferai à ton égard, dit le Sultan? Je pense, répartit l'Empereur, que tu me feras périr; ou que tu me donneras en spectacle aux peuples de ton Empire; ou qu'ensin, ce que je ne veux pas me promettre, tu me donneras la vie & la liberté, moyennant le prix que tu y mettras, pour faire de moi un esclave de ta générosité. Eh bien, reprit le Selgiucide, c'est ce dernier parti que je veux prendre avec toi : & aussitôt il traita de la rançon: il demanda au Grec un million d'écus d'or, & il lui fit promettre de plus, de rendre la liberté à tous les Musulmans qui étoient détenus captifs dans ses Etats.

L'Empereur ayant donné fon con-

CATEM. Hégite 463. EreChr. 1070.

sentement à ces articles, Alp-Arslan quittant le ton de fierté qu'il avoit eu jusque - là, lui rendit les plus grands honneurs, & le conduisit dans une tente beaucoup plus belle que la sienne, où il eut soin de lui faire donner abondamment tout ce dont il pouvoit avoir besoin. Ils passerent plusieurs jours ensemble en repas & en conversations. Le Selgiucide le combla de présens, & en sit aussi à plusieurs Seigneurs qui avoient été pris avec lui. Enfin, après que l'Empereur eut eu tout le tems nécessaire pour se reposer, il prit jour pour son départ, & Alp-Arssan, avec un gros détachement de ses troupes, alla luimême l'accompagner jusque sur la frontiere. Il reprit ensuite le cheminde l'Aderbigian, & acheva heureusement les entreprises qu'il y avoit entamées.

Hégire 464. Ere Chr. 1071.

Alp-Arslan désigne Malek - Schah pour son successeur. Après cette conquête, il projetta de nouvelles entreprises. Il résolut d'aller vers le Turquestan, & de s'emparer de ce pays qu'il prétendoit devoir lui appartenir, parceque, disoit-il, ses ancêtres y avoient regné autresois. Les préparatifs qu'il sit pour cette expédition durerent assez long-

tems;

tems; & comme s'il eût pressenti CATEM. que cette entreprise seroit la dernie-Ere Chr. 1071. re de sa vie, il voulut avant de partir regler les affaires de sa succession. Il fit donc convoquer une assemblée générale des principaux Seigneurs de ses Etats, & leur déclara qu'il avoit choisi pour son successeur Malek-Schah un de ses enfans. Il lui fic aussitôt prêter serment de fidélité, & notifia peu après à la cour de Bagdet les arrangemens qu'il avoit jugé à propos de prendre. Le Calife, qui n'avoit pour ainsi dire d'autres sonctions à remplir que de témoigner beaucoup de soumission pour l'Emiral-Omara, fouscrivit aux dispositions du Selgiucide, & Malek-Schah fut proclamé héritier de tous les biens, charges & dignités de Alp-Arslan son père, tant de ce qui lui appartenoit en Asie, que de ce qu'il possédoit à Bagdet.

Aussitôt après, Alp-Arslan commu- Hégire 465. niqua à cette même assemblée le des-EreChr. 1072. sein qu'il avoit sur le Turquestan; & son expédichacun ayant promis d'y contribuer Turqueltan. de tout son pouvoir, ce Prince indiqua son départ pour le commencement de l'année suivante. Il partit en

Tome IV

CAÏEM. Hégire 465. Ere Chr. 1072.

effet, & prit sa route vers l'Oxus; mais avant que de tenter le passage de ce sleuve, il crut devoir s'assurer de quelques châteaux assez considérables qui auroient pu incommoder

ses troupes.

Il commença par attaquer celui de Berzem, place assez forte dans laquelle commandoit un Officier originaire du Khouaresm qui s'appelloit Josef Cothual. C'étoit un homme intrépide, qui s'étoit fait depuis long-tems une grande réputation par sa bravoure. Il se défendit avec vigueur pendant bien du tems; mais ensin s'étant beaucoup exposé dans une sortie, il sut sait prisonnier & amené à Alp-Arslan.

Ce Prince, qui étoit en fureur de s'être vu arrêté si long-tems en présence de cette place, s'emporta contre le Gouverneur, & lui parla de la
maniere la plus insultante. Josef, qui
étoit naturellement sier, répondit
avec sermeté; & l'on dit même qu'il
s'échappa jusqu'à manquer absolument de respect au Prince. AlpArslan ne se possédant plus, ordonna aussitôt qu'on l'attachât par les
guatre membres à quatre pieux, &

qu'on le sît mourir dans les tour-Hégire 465. mens. Ere Chr. 1072.

Josef, toujours intrépide, fit des Alp-Arflan reproches au Sultan sur l'indignité de est tué.

l'ordre qu'il venoit de donner, & lui dit : Est-ce-là le traitement que mérite un homme de ma qualité? Puis tirant en même-tems un poignard d'une de ses bottines, il voulut s'avancer pour frapper le Selgiucide; mais les gardes de ce Prince l'arrêterent sur le champ. Alp-Arslan qui se fioit sur sa force prodigieuse, & encore plus sur son adresse, dit à ses gardes de ne pas retenir le prisonnier, & qu'il sauroit bien s'en débarrasser tout seul. Il prit à cet effet un arc qui étoit auprès de lui, & tira sur le Gouverneur une fléche que celui-ci fut esquiver. Le Prince en reprenoit une seconde, lorsque Josef se précipitant sur lui avant que les gardes pussent l'en em-pêcher, lui donna un coup de son poignard & le blessa à mort. Le prisonnier fut assailli à l'instant par ceux qui environnoient le Prince : il en blessa plusieurs, mais enfin il sut bientôt abattu d'un coup de masse qui lui fut donné par un esclave.

Le Selgiucide vécut encore quel-

CAÏEM. Hégire 465. Ere Chr. 1072.

que tems après sa blessure. On crut même pouvoir lui sauver la vie; mais tous les remédes surent inutiles, & il mourut peu de jours après. On porta son corps à Méru, une des quatre villes principales du Khorassan, & on mit sur sa tombe cette épitaphe: Vous tous qui avez vu la grandeur d'Alp-Arstan élevée jusqu'aux cieux, venez à Méru, & vous la verrez ensevelie dans la poussière.

Malek-Schah lui fuccéde. Malek-Schah fils de ce Prince, entra aussitôt en possession des domaines immenses de son père, & se sit reconnoître à la tête des troupes pour son héritier légitime, suivant ce qui avoit été reglé l'année précédente. Ces formalités étoient d'autant plus nécessaires, que Malek n'étant point l'aîné des ensans d'Alp-Arssan, celui qui l'étoit véritablement auroit pu tenter à rentrer dans ses droits.

Le Calife s'empressa aussi de lui envoyer la confirmation de la qualité & du pouvoir de Sultan. Il le reconnut pour Emir-al-Omara, & enfin il joignit à toutes ces dignités le titre d'Emir - al - Mouménin, c'est-à-dire, commandant des sidéles; qualité qui avoit été consacrée jusqu'alors pour

les seuls Califes; & il ajouta de plus CATEM. le titre de Gelaleddin, qui signifie, · la gloire de l'Etat. Par-là il avilit de nouveau sa dignité, & se mit encore plus particulièrement fous la dépendance de son Emir.

Caiem vécut encore deux ans dans Hégire 467. cette servitude, & mourut l'an de Ere Chr. 1074. l'Hégire 467. après avoir joui pen- Carem. dant quarante-quatre ans de la dignité de Calife. Ce fut un Prince doux, affable, ami de la vertu & des lettres; mais du reste peu digne d'occuper un trône. Son talent principal étoit la Poësse, dans laquelle on dit qu'il réussissoit assez bien. A l'égard du gouvernement, il n'y entendoit rien, non plus que la plupart de ceux qui ont eu la foiblesse de s'asservir aux Emirs-al-Omara. Mais ce fut encore bien autre chose sous le gouvernement des Selgiucides. Ces Princes obscurcirent tellement les Califes . que l'histoire ne peut rien dire de la plupart d'entre eux, sinon qu'ils ont regné. D'ailleurs, ils n'ont aucune part aux grands événemens; tout roule sur ceux qui les tenoient en esclavage, & il femble que leur histoire soit plutôt celle des Sultans leurs

Emirs; que des Princes dont elle CATEM. porte le nom.

Savans qui rent sous son regne.

Le regne de Caiem sut sécond en fe distingue- favans du premier ordre: on trouve entr'autres Abul-Rihan-Al-Birumi qui se distingua par le progrès qu'il siz dans les études philosophiques. Il s'appliqua fur - tout aux Mathématiques & à l'Astronomie, dans lesquelles il fit de riches découvertes qui l'ont rendu très-célébre parmi les Orientaux.

> La Medecine, la Physique, & la Chymie, furent aussi très - approfondies par un autre savant appellé Abu-

Obaida-al-Juziani.

Abul-Pharai fut un Philosophe trèscélébre pour l'intelligence de tous les ouvrages d'Aristote, & de ceux de Galien. Il enrichit de notes savantes quantité d'ouvrages des bons Auteurs Grecs & Arabes, dont il rétablit en même - tems les textes qui avoient été extrêmement défigurés par la négligence ou l'ignorance des copistes.

Plusieurs autres savans se distinguerent encore dans ce même tems; mais le plus célébre de tous, fut le fameux Avicenne, dont la haute ré-

putation s'est répandue dans toutes CATEM.

les parties de l'Univers.

Il se nomme en Arabe, Abou-Ali-Houssain ben-Abdallah - ben-Sina-Alscheikh-Al-Reis. Nous avons abrégé tous ces noms en l'appellant seulement Avicenne. Ce grand homme naquit à Bokhara dans la Transoxane l'an de l'Hégire 370. & mourut à Hamadan en 428. de Jesus-Christ 1037.

Ben-Schumab, auteur Arabe, rapporte qu'Avicenne savoit dès l'âge de dix ans les Elémens d'Euclide & l'Almageste de Ptolemée, & qu'à dix-huit ans il savoit la Médecine, & avoit lu tous les Auteurs qui jusques alors avoient écrit sur cette science.

Avicenne a beaucoup écrit sur la Logique, la Métaphysique, & en particulier sur la Médecine. Son principal ouvrage est intitulé, Canoun sil Thebb. L'Auteur l'a divisé en plusieurs traités. Dans le premier il s'agit de la Médecine en général, soit spéculative, soit pratique. Le second traite des médicamens simples & de leurs qualités. Le troisième commence par l'Anatomie, & parle ensuite des maladies de chaque partie

G iv

CATEM.

du corps. Le quatriéme traite des maladies en général. Le cinquiéme enfin, enseigne la composition & l'application des médicamens.

La conduite d'Avicenne ne répondit nullement à la beauté de son esprit. Il eut des mœurs extrêmement corrompues, qui ruinerent sa santé & sa fortune. La passion déreglée qu'il eut pour le vin & pour les femmes, le fit chasser de la cour de Magedadoulat, Sultan de la race des Bouides où il étoit parvenu à la dignité de Visir, apès avoir été premier médecin du Prince. Le dérangement de ses mœurs le fit tomber dans l'indigence, & lui occasionna de plus différentes maladies, & entr'autres une colique habituelle dont il mourut à l'âge de cinquante cinq ans.

Un Poëte qui fit alors son épitaphe, dit à l'occasion de sa science & de son peu de conduite, que ses livres de la Philosophie ne lui avoient pas enseigné les bonnes mœurs, ni ses livres de Médecine, l'art de conserver sa santé.



## MOSTADI-BEMRILLAH.

## XLVI. CALIFE.

OSTADI fils de Mohammed MoSTADI. & petit fils de Caïem, fut pro-Hégire 467. Ere Chr. 1074 clamé Calife le jour même de la mort de son grand-père, & vécut comme lui sous la dépendance des Selgiucides, que l'on appelloit communément, comme j'ai déja dit, les Sultans

de Bagdet.

Le nouveau Calife parut cepen- Le Calife rédant avoir quelque autorité : car il forme divers se fit rendre compte des affaires du gouvernement, & réforma plusieurs abus qui se commettoient tant par les gens de Justice, que par ceux qui étoient chargés de la police de Bagdet. Il fit aussi saire de grands travaux pour réparer cette ville, qui avoit été considérablement endommagée par les révolutions fréquentes

MOSTADI. qu'elle avoit essuyées sous le long

Fre Chr. 2074. regne de Caïem.

Il sembloit donc que ce Prince agissoit de lui-même, & qu'il alloit remettre le califat sur le même pied qu'il étoit avant que ses prédécesseurs l'eussent avili en se donnant des ministres qui devinrent leurs maîtres; mais au fonds Mostadi n'eut pas plus d'autorité que les autres; & s'il donna des ordres, ce ne fut pas parcequ'il prétendoit se rendre maître absolu, mais plutôt parcequ'il avoit eu la précaution de gagner l'amitié & la confiance du Selgiucide qui étoit alors Emir-al-Omara.

C'étoit Malek-Schah, qui ayant succédé, il y avoit environ deux ans, aux grands biens qu'Alp-Arslan son père lui avoit laissés, étoit occupé depuis ce tems-là à faire la guerre, pour défendre ses héritages & pour

les augmenter.

Mostadi, en montant sur le trône, avoit envoyé à ce Prince des patentes qui le confirmoient dans la posfession de toutes les dignités de son père, & en particulier du titre sacré d'Emir-al-Mouménin, qui désignoit une suprématie de commandemen;

& d'indépendance qui n'appartenoit Mostadi. qu'aux souverains. Cette démarche Ere Chr. 1074. du Calife le mit si bien dans l'esprit de Malek, que ce Sultan approuva & seconda même ses desseins, parcequ'en effet, il étoit aifé de voir qu'ils ne tendoient qu'au bien, & que d'ailleurs il n'en pouvoit rien résulter de contraire aux intérêts du Selgiucide. Malek entretint avec le Calife un commerce d'amitié, qui fit que l'un & l'autre vécurent tranquillement sans avoir le moindre démêlé.

Le Calife, qui d'un autre côté aimoit les favans, trouva dans les relations qu'il prit avec eux de puissantes ressources pour passer agréablement ses jours. Ainsi sous son regne le peuple de Bagdet n'eut point à essuyer de ces affreuses révolutions qui avoient tant de fois ruiné la fortune

de la plupart d'entr'eux.

Malek avoit, aussi-bien que le Ca- Résormation life, beaucoup d'amour pour les let- du Calendrier tres & pour les sciences; & quoiqu'il fût occupé alors à faire la guerre du côté de la Syrie, il fit travailler à un grand ouvrage qui a immortalifé fon nom. Ce fut la réforme du Calendrier Persien. Les Astronômes ayans

Hégire 467.

Mostadi. observé que par la suite des années; Fre Chr. 1074, le premier jour de l'année solaire du Calendrier Persien tomboit quinze jours plus tard qu'il ne devoit, & qu'il étoit reculé au quinziéme degré des Poissons, au lieu de se trouver au premier degré du Bélier; ils supprimerent ces quinze jours, \* & tout se retrouva dans l'ordre. Cette réforme fut appellée Gellaledine, & le Calendrier s'appella Tarikh-Gelali, c'està-dire, Calendrier Gelaléen, du surnom de Gelaleddin que Caïem avoit donné à Malek-Schah, lorsqu'il lui envoya la confirmation des titres & des honneurs dont Alp-Arslan donnoit la survivance à son fils.

Histire 468. Tre Chr. 1075.

Malek prend Damas & d'autres villes de Syrie.

Pendant que Malek procuroit l'utilité publique par le ministère des favans, il acquéroit de la gloire d'un autre côté, par les conquêtes qu'il faisoit soit en personne, soit par ses Généraux. Il donna ordre à Aksis, qui commandoit ses troupes en Syrie, de marcher à Damas, & de mettre tout en œuvre pour se ren-

<sup>\*</sup> C'est ains qu'en 1682, nous avons été obligés de supprimer dix jours dans la réformation de nore Calendrier, pour faire recourner l'équinoxe de printems au premier degré du Bélier.

dre maître de cette place. Le Géné-Most AD 2. ral obéit, mais le siège sut long & Ere Chr. 1075. sanglant; & néanmoins, malgré les pertes continuelles que firent les habitans, il n'y eut que la famine qui

les contraignit de capituler.

La prise de cette place sut bientôt suivie de nouvelles conquêtes, qui réduisirent la plus grande partie de la Syrie sous la puissance du Prince Selgiucide. Il donna dans cette occurrence des ordres qui augmenterent de beaucoup l'estime & l'amitié que Mostadi avoit déja pour lui. Il fit supprimer le nom de Mostanser-Billah Calife d'Egypte, que l'on proclamoit dans presque toute l'Asie, & fit publier celui de Mostadi.

Ce fut après cette expédition, que Hégire 470. Malek fit enfin le voyage de Bagdet Ere Chr. 1077. pour y rendre ses hommages au Cali-Réception honorable faife, & jouir en même - tems de toute te au visit de la gloire qu'il venoit d'acquérir en Malek. humiliant une famille rivale des Abbassides. Mostadi informé de son départ, ordonna les plus grands préparatifs pour le recevoir, & il voulut que la mémoire du couronnement de ce Prince en qualité de Sultan & d'Emir - al - Mouménin fût célébrée

Mostade avec la pompe la plus splendide.

Hégire 470.

La Calife sachant que le Visir

La Calife sachant que le Visir de Malek seroit de ce voyage, ordonna aussi en sa saveur une espece de triomphe, consorme à la réputation que ce Ministre s'étoit acquis depuis qu'il

étoit attaché aux Selgiucides.

Ce Visir s'appelloit Nezam - el-Mulk, & jouissoit alors de la plus haute considération. Il étoit né avec des talens admirables, & avoit donné dès son ensance des preuves de ce qu'il seroit un jour. A l'âge de douze ans, il savoit déja tout l'Alcoran; & peu d'années après il avoit fait un tel progrès dans les sciences, & surtout dans la Jurisprudence, qu'il s'attiroit l'admiration de tous ses contemporains. Son mérite lui procura une fortune considérable, dont il profita pour faire les plus beaux établissemens. Il donna aux savans des preuves éclatantes de son attachement & de sa protection, en leur procurant des pensions, & en bâtisfant des maisons & des colléges, tant à Bagdet qu'à Bafrah, & à Ispahan. Le collége de Bagdet est le plus fameux de tous, & c'est de-là que sont fortis les plus favans hommes qui se

font distingués parmi les Musulmans. Mostado. Il porte le nom de son fondateur, & Erecht. 1977. on l'appelle, Medrezat-en-Neza-miat.

Tel étoit, au rapport de Mirkond, le Visir de Malek. Le Calife voulant donc le faire participer au triomphe de son maître, & lui rendre en particulier les honneurs dus à sa dignité, à ses talens, & à l'estime dont il jouissoit, manda à Bagdet les Docteurs de la loi, & ce qu'il y avoit de gens distingués dans les sciences. Ils eurent tous leurs logemens dans le quartier occidental de cette ville, où étoit le palais que Malek & son Visir devoient occuper.

Ce Ministre, sensible, comme il le devoit, à l'attention que le Calife avoit eue de lui procurer une compagnie qui étoit si fort de son goût, engagea tout ce monde à aller en cérémonie présenter leurs respects au Souverain. Au jour marqué, Nezam se mit à leur tête, & ils s'avancerent ainsi en cortége vers la partie orientale de Bagdet où étoit le palais im-

périal.

Le Calife averti de la marche de cette troupe d'élite, chargea plu-

Mostadi. sieurs de ses Officiers d'aller au-de-Hégire 470. Ere Chi. 1077. vant pour lui faire honneur; & il en-

vant pour lui faire honneur; & il envoya en même-tems un cheval richement équipé, afin que Nezam le montât, & qu'il eût cette distinction au milieu de tous les autres qui devoient l'accompagner à pied. Lorfqu'ils furent arrivés au palais, & que Nezam au nom de tous eut complimenté le Prince, ils virent avec étonnement que le Calife lui fit donner un siége, sur lequel il ordonna au Visir de s'asseoir, & tout son cortége étoit debout à sa droite & à sa gauche. Mais ils furent bien plus furpris, lorsqu'après quelquetems de converiation, ils virent le Calife lui faire présent de la veste \* d'honneur, & lui donner les titres flateurs de Docte, de Juste, & de Directeur des Etats de Mostadi Calife des Musulmans.

Couronnement de Malek.

Le Calife fit aussi divers présens aux gens de lettres & aux savans de la suite de Nezam: & cette audience finie, on procéda peu après à la solennité du couronnement de Malek, qui se sit avec une pompe vraiment

<sup>\*</sup> Cette veste étoit un habillement distingué, qui ne se donnoit qu'aux Princes lorsqu'ils prenoient l'investiture de leurs Souverainetés.

DES ARABES. POI

royale. Le Prince Selgiucide séjour- Mostant. na encore du tems dans Bagdet, durant lequel il eut pour le Calife des assiduités & des attentions dont on n'avoit guères vu d'exemples de la

part des Emirs.

Cette union sut encore cimentée Hégire 471. par la demande que fit Mostadi de la Ere Chr. 1078. fille de Malek pour en faire son épouse: mais soit que la Princesse sût encore trop jeune, soit que les affaires du Sultan ne lui permissent pas de terminer actuellement cette alliance, ce Prince partit sans rien conclure & se rendit dans la Transoxane, où il se signala bientôt par la victoire qu'il remporta sur Soliman Prince de ce pays-là. Il le fit prisonnier, & l'envoya fous une bonne garde à Ifpahan, qui étoit alors le siége royal des Selgiucides.

Il entreprit ensuite d'autres conquêtes, dans le détail desquelles je n'entrerai point, parcequ'elles ne forment point l'objet de cette Histoire. J'observerai seulement, que ce Prince sut toujours en mouvement; & que lorsqu'il n'avoit point les armes à la main contre ses ennemis, il faisoit des voyages dans ses Etats, &

Mostant observoit tout par lui-même. On dit qu'il sit dix sois pendant sa vie le tour de son Empire, qui s'étendoit depuis Antioche jusque bien avant dans le Turquestan.

Hégire 473. Ere Chr. 1080.

L'adresse de Nezam tire Malek d'un grand danger.

Ham - Dallah - Mestoufi, auteur Arabe, rapporte un événement singulier, qui auroit pu occasionner la ruine des Selgiucides, sans la prudence de Malek, & l'adresse de Nezam son fidéle Visir. Le Sultan, dans la seconde tournée qu'il faisoit dans ses Etats, fut informé que l'Empereur Grec n'étoit pas éloigné, & qu'il étoit à la tête d'une armée assez considérable. On ne dit pas si ce Prince en vouloit à Malek, ou s'il avoit pris les armes contre d'autres ennemis. Quoi qu'il en soit, le Sultan se tint fur ses gardes, c'est-à-dire, qu'il pensa plutôt à ses troupes qu'à lui-même: car il eut soin de donner des ordres pour que le camp fût bien fortifié; mais pour lui il s'exposa comme il avoit coutume, & courut toujours dans le pays avec assez peu d'escorte.

Il arriva donc que ce Prince étant un jour à la chasse, & s'étant séparé du gros de ses gens, tomba dans un

détachement de Grecs qui l'envelop-Mostabi. perent, & le firent prisonnier avec EreChr. 1080.

quelques personnes qui l'accompagnoient. On les conduisit aussitôt à l'Empereur; mais le Sultan ayant eu l'attention de dire à ses gens de le traiter sans aucune distinction, de peur d'être reconnu, ce stratagême réussit, & on crut à la cour de l'Empereur, n'avoir sait une capture que

de gens ordinaires.

Malek qui avoit trouvé moyen dans l'instant même de sa prise, de saire savoir à Nezam l'accident qui venoit de lui arriver, sut aussi parsaitement servi par ce Visir. Personne dans le camp de Malek n'ayant eu vent de son désastre, Nezam sit saire autour de sa tente la même garde qu'à l'ordinaire, supposant que ce Prince s'étant trouvé satigué de la chasse, étoit rentré aussité dans sa tente sans saire la visite de son camp.

Ce Ministre imagina ensuite d'aller en personne trouver l'Empereur, comme étant chargé de la part de son maître de traiter avec lui pour regler quelques dissérends sur les limites de leurs Etats. L'Empereur sit beaucoup d'accueil au Visir, & lui dit qu'il

Mostadi. étoit charmé que le Sultan voulût Hégite 473: bien prendre des arrangemens par négociation, plutôt que par la voie des armes; que son dessein étoit depuis long-tems de traiter avec lui d'une paix solide; qu'il le prioit de l'assurer de la sincérité de ses dispositions; & que pour commencer par lui en donner des preuves, il alloit lui remettre entre les mains quelques prisonniers que ses gens avoient saits depuis peu.

Le Visir fit compliment au Prince Grec sur le desir qu'il témoignoit de cesser toute hostilité. Il le remercia aussi du présent qu'il vouloit lui faire des prisonniers; mais il ajouta à cet égard, qu'il falloit que ce sussent des gens inconnus ou de peu de considération, puisque dans le tems qu'il étoit parti, il n'avoit point entendu dire dans le camp que l'on eût perdu

ni officiers ni soldats.

L'Empereur ayant fait comparoître les prisonniers, le Visir continuant toujours à dissimuler, les regarda avec assez de mépris, & en parla comme de gens qui ne valoient pas la peine qu'on s'étoit donnée de les prendre. Il réitéra néanmoins ses

remercimens; & dit à l'Empereur, que Mostadi. le Sultan reconnoîtroit sa générosité, Erecht. 1089. comme s'il se sût agi de personnes

de la plus haute considération.

Il partit à l'instant avec les prisonniers; & dès qu'il se vit en lieu sûr, il se jetta aux pieds du Sultan, pour lui faire excuse de la façon méprisante dont il l'avoit traité en présence de l'Empereur. Malek de son côté, le releva en l'embrassant tendrement, & le remercia d'avoir réussi par ce moyen à lui rendre la liberté. Le Sultan reconnut ce service, en rendant son Visir encore plus puissant qu'il n'avoit été jusqu'alors.

Après cet événement, Malek voulant profiter de l'inclination de l'Em- gne une bapereur pour la paix, mit en avant dif-les Grecs. férentes propositions qui furent absolument rejettées: de forte que la guerre sut déclarée dans les formes. Ces deux Princes se livrerent une bataille dans laquelle la victoire se déclara totalement pour le Selgiucide. Les Grecs surent battus & mis en déroute, & l'Empereur lui-même fut fait prisonnier.

Ce Prince ayant été conduit aussitôt en présence du Sultan, le recon-

Mostabl. nut pour avoir été son prisonnier; & Hégire 473. lorsque Malek lui demanda quel traitement il espéroit essuyer de sa part: Si vous êtes l'Empereur des Turcs, répliqua fierement le Grec, renvoyez-moi: si vous êtes marchand, vendez-moi; & si vous êtes un boucher , tuez-moi.

> Malek trop flaté de sa victoire pour en ternir l'éclat, usa de la plus grande générosité: il combla l'Empereur de politesses, & lui rendit la liberté fans aucune rançon. Il fit ensuite d'autres expéditions, après lesquelles il résolut enfin de conclure le mariage de sa fille avec le Calife.

Hégire 480. Ere Chr. 1087.

Le Calife éde Malek.

Ce sut l'an de l'Hégire 480. que cette Princesse sit son entrée dans pouse la fille Bagdet avec la pompe & la magnificence que demandoit une pareille solennité. Les nôces furent célébrées dans le même goût. Il y eut pendant plusieurs jours des sêtes & des repas splendides, où tout sut servi à profusion. Un Auteur a observé qu'au dessert du festin nuptial, on employa quatre-vingts mille livres de sucre, la livre évaluée à douze onces; & le reste de la dépense se fit à proportion. Ces fêtes occuperent la nuit

comme le jour; & à peine pouvoit-Mostable. on distinguer l'un de l'autre, par l'immense quantité de slambeaux de cire & des fanaux qui étoient répandus

dans toutes les rues de Bagdet.

Des commencemens aussi brillans Hégire 482. sembloient devoir annoncer pour la Ere Chr. 1089. suite les jours les plus heureux; mais la Ptincesse il arriva tout le contraire. La mésin-calise. telligence se mit entre ces deux époux, sans que l'on dise d'où elle pouvoit provenir; tout ce que l'on sait, c'est qu'au bout de deux ans, la Princesse retourna en Perse aveç son père, & elle mourut à Ispahan quel-

ques années après.

Malek-Schah fit un second voya- Hégire 484. ge à Bagdet dans l'année 484. Ce EreChr. 1091. Prince, après y avoir séjourné quel- Disgrace de que tems, repartit pour la Perse, où il trouva toute sa cour dans une grande agitation. Nezam son Visir étoit brouillé avec la Sultane, au sujet de la succession à la couronne, que cette Princesse vouloit saire tomber à un de ses ensans présérablement aux aînés que le Sultan avoit eus d'une autre semme.

Le Visir ayant resusé de seconder les intentions de cette Princesse, elle Mostadi. entreprit de le décréditer dans l'espri Hégire 484. du Sultan, & elle en vint effective

du Sultan, & elle en vint effective ment à bout: Nezam ayant été dé possédé de sa charge, le Sultan nom ma à cette place Tag-el-Muck-Cam ches des conseils de la Sultane; & ce nouveau Visir eut même la commission d'informer des malversations de son prédécesseur. Mais comme il ne put apparemment rien trouver qui sût capable de le perdre entierement, il prit un chemin plus court; ce sut de s'en désaire par un assassinat. Il se servit à cet esset d'un misérable Batinéen \* qui donna à Nezam un

Il est assassion né, & fait son appologie.

> \* Les Batinéens étoient des assassins de profession, qui sont connus dans l'Histoire sous les noms d'I/maeliens, Haffissins, Assaffiniens, d'où nous avons pris le nom d'assassins, pour dénoter ceux qui tuent de guet à pend. Quelques Auteurs prétendent qu'ils tiroient leur origine des Karmates, dont en effet ils imitoient affez la conduite. Ils formerent une espece de dynastie qui subsista environ 171 ans. Leur premier Prince fut Hassan-Sabah, qui s'établit dans l'Irak Persique l'an de l'Hégire 483. leur retraite principale étoit dans le château d'Almut. Nos Historiens appellent leur chef le vieux de la Montagne, en traduisant ainsi le nom Arabe. Scheikal-Gebal veut dire, le Seigneur de l'Irak Persique; mais comme Scheik fignifie auth vieillard, & Ge. bal, une montagne, nom particulierement attribué à l'Irak, parceque cette province est fort montagneuse, ceux qui ont écrit l'Histoire de la Terre-Sainte ont toujours appellé le chef de ces bandits, le vieux de la Montagne. Ils étoient tellement dévoués à leur Prince, qu'au premier ordre de sa part

coup de couteau dont il mourut quel-Mostadi. ques jours après, âgé de quatre-vingt-Hégire 485. treize ans, comme il le dit lui-même dans une espece d'apologie qu'il sit de sa conduite. Elle est énoncée en vers Persiens, & elle sut remise entre les mains du Sultan à qui elle étoit adressée. Voici quelle étoit la teneur de cette piéce.

Grand Monarque, j'ai passé une partie de ma vie à bannir l'injustice de vos Etats, étant appuyé de votre autorité; j'emporte avec moi, & je vais présenter au Roi du Ciel les

ils se tuoient ou se précipitoient. Ils obéissoient encore plus volontiers lorfqu'il s'agissoit d'aller assassiner les Princes dont leur chef étoit mécontent. C'est ainsi qu'après avoir massacré le Visir Nézam en 484. ils tuerent Amer, Calife d'Egypte en 524. & Mostarched, Calife de Bagdet en 529. Ils exercerent aussi leur fureur sur quelques-uns des Princes qui s'étoient croisés pour la guerre de la Terre-Sainte. Ils tuerent publiquement à Tyr le célébre Marquis de Montferrat. Leopold Duc d'Autriche, ayant mis ce meurtre sur le compte de Richard Roi d'Angleterre, le Vieux de la Montagne lui écrivit une lettre, par laquelle il lui mandoit que c'étoit ses gens qui par son ordre avoient tué ce Prince, & il lui rendoit compte des raisons qu'il avoit eues pour le faire périr. Sa lettre est datée de l'an 1500. depuis Alexandre. L'an de J. C. 1231. ils affassinerent Louis de Baviere, & en 1252, ils oserent attenter sur la personne même de S. Louis Roi de France; mais il échappa au danger, parceque leur chef ayant changé de dessein, envoya promtement avertir ce Prince de se tenir sur ses gardes.

Tome IV.

Mostadicades, comptes de mon administration, les Hégire 485. Etémoignages de ma sidélité, & les titres de la réputation que j'ai acquise en vous servant, signés de votre royale main. Le terme fatal de ma vie se rencontre dans la xciii. année de mon âge, & c'est un coup de couteau qui en a coupé le fil. Il neme reste plus qu'à remettre entre les mains de mon fils la continuation des longs services que je vous ai rendus, en le recommandant à Dieu & à votre Ma-

Ce sut un des sils de Nezam qui présenta cette pièce au Sultan. Ce Prince en parut vivement touché; & dès-lors il tomba dans une grande mélancolie. Il eut en même-tems quelque chagrin du côté de Bagdet, d'où il reçut des nouvelles peu agréables qui le mirent en si grande colère contre le Calise, qu'il lui envoya sur le champ un ordre de sortir de la ville dans l'espace de vingt-quatre

heures.

jesté.

Mort de Malek-Schah. d'un traitement si dur, après avoir vu regner entre ces deux Princes la plus parfaite intelligence. Le Calife n'ofant pas désobéir, & ne pouvant

pas cependant disposer son départ Mostadi. dans le court espace qu'on lui pres- Hégire 485. crivoit, demanda du moins qu'on lui donnât dix jours. Ce terme lui fut accordé; mais ses affaires se rétablirent par la mort du Sultan, qui arriva dans cet intervalle. Ce Prince étant allé un jour à la chasse pour se dissiper, se trouva tellement mal, qu'il fallut le rapporter au plutôt à son palais, où il mourut en peu de jours.

Il laissa pour son successeur dans le fultanat son fils aîné nommé Barkiarok, qui prit en même-tems le titre d'Emir-al-Mouménin, & se rendit dans la suite aussi puissant à la cour des Califes que ses prédécesseurs l'a-

voient été.

Après la mort de Malek-Schah, il y eut à Bagdet beaucoup de mou-fait déclarer vemens au sujet de la succession de cesseur de Mace Prince. La Princesse Sultane \* fa lek. femme, belle-mere de Barkiarok, s'étant rendue dans cette ville, fit de si pressantes sollicitations auprès du Calife, & répandit tant d'argent, qu'elle obtint des lettres d'investiture

La Sultane

<sup>\*</sup> Il y a des Auteurs qui rapportent que Malek-Schah mourut à Bagdet, & que la Princesse sa femme étoit auprès de lui.

Hégire 485. EreChr. 1092.

MOSTADI pour Mahmud son fils, qui n'avoit encore que quatre ans, & qui cependant fut déclaré Sultan & légitime héritier des Etats de son père, au préjudice de son aîné Barkiarok qui étoit alors à Ispahan. Il n'en sut pas de même dans la Perse, où tout le monde prit parti pour Barkiarok, & il n'y eut qu'une voix pour lui dans tout ce royaume.

Hégire 486. Ere Chr. 1093.

La Sultane se confiant sur la déclaration qu'elle avoit extorquée du Calife, partit pour Ispahan à la tête d'une nombreuse armée de Turcs; & elle s'y rendit avec tant de diligence, qu'elle surprit Barkiarok & le fit prisonnier. Mais comme ce Prince avoit pour lui un parti considérable, il trouva des gens qui furent assez adroits pour lui fournir des moyens de s'évader. Il se sauva donc d'Ispahan, & alla se résugier auprès du Prince Takaschteghin, que Malek-Schah avoit déclaré son Lieutenant-Général à Schiraz.

Accommodement entre Barkjarok.

Cet Officier lui donna des troula Sultane & pes, & le mit en état d'aller à son tour atraquer la Sultane & son fils dans Ispahan, où il arriva dans le tems que cette Princesse faisoit cou-

ronner son fils. L'arrivée des troupes Mostadt. causa un grand dérangement dans Hégire 486. cette solennité. La Sultane voyant les ennemis si près, & s'appercevant d'ailleurs que la plupart des habitans encouragés par la proximité de l'armée de leur Prince, se disposoient à la révolte, elle députa à Barkiarok, & négocia avec lui un accommodement. Le Prince voulut bien s'y prêter; & après beaucoup de pourparlers, il sut décidé qu'il seroit reconnu légitime fuccesseur & héritier de son père, & que sa mère & son frère jouiroient seulement de la ville d'Ispahan & de ses dépendances, à con-·dition cependant qu'ils lui céderoient la moirié du trésor que son père avoir laissé dans cette ville.

Barkiarok étant rentré dans ses droits, la patente de Mostadi en saveur de Mahmud tomba d'elle-même. Ce Calife en donna une autre pour le légitime héritier de Malek-Schah, & il fut reconnu folennellement en cette qualité dans le territoire de Bagdet.

Mostadi ne survécut qu'environ Hégire 487? deux ans au Sultan Malek-Schah. Ce Ere Chr. 1094. Calife mourut presque subitement Mostadi,

Mostavi en sortant de table. Il se portoit Hégire 487. EreChr. 1094. même encore assez bien dans le tems qu'on finissoit le repas; mais étant resté seul un moment avec deux de ses femmes, il crut voir entrer du monde dans la falle où il étoit. Il demanda à l'une d'elles qui est-ce qui avoit ofé laisser entrer tous ces gens sans sa permission. Cette semme étonnée regarda du côté que le Calife croyoit voir du monde, & n'ayant rien apperçu elle reporta ses regards sur le Calife; mais elle sut bien surprise de le voir subitement chanceler, perdre connoissance, & enfin

tomber mort à ses pieds. Idée fingulière des Mu-

peste.

On prétend que cette mort si promsulmans sur la te sut un effet de la peste dont il sut frappé à l'instant. Les Mahométans ont à ce sujet des idées assez singulières: ils croient qu'il y a des esprits, ou si l'on veut des lutins, armés d'arcs & de fléches, que Dieu envoie pour punir les hommes quand il lui plaît. Lorsque ces spectres sont noirs, leurs blessures sont mortelles: si au contraire ils sont blancs, on n'a rien à craindre : telle est l'idée que les Musulmans ont de la peste: & c'est ce qui fait qu'ils ne prennent

aucune précaution pour s'en garentir. Most ADI. Le Calife étant donc mort subitement Hégire 487. après sa vision, on conclut que c'étoient les lutins noirs qui l'avoient

frappé.

Dans cette même année mourut Mort de Mostanser-Billah, cinquième Calife Mostanser, d'Egypte de la famille des Fatimites. mite. Il avoit succédé à Dhaher son père, n'étant encore âgé que de huit ans; de sorte qu'il sut sous la régence d'un Visir. Dans la suite de son regne, qui fut très-long, ceux qui remplirent la charge de Visir s'arrogerent une partie de l'autorité du Prince; & enfin ils se rendirent maîtres du califat, à peu près comme les Emirs-al-Omara avoient fait à l'égard des Abbassides. Mostanser eut pour successeur Mostali-Billah.







# MOSTADER-BILLAH

## XLVII. CALIFE.

Hégire 487. Ere Chr. 1094. mir.

E jour de la mort de Mostadi, Abul-Abbas-Ahmed monta sur Con luite de le trône, & sut proclamé Calife sous Mostader à l'é le nom de Mostader. Ce Prince étoit gard de l'E-d'un caractère fort doux & fort tranquille: il aimoit à rendre la justice, & il la rendit en effet autant que lui permit le peu d'autorité dont il jouisfoit. La grande puissance des Selgiucides regloit tout souverainement, de forte que le Calife se voyant, quoique sur le trône, réduit cependant à une vie privée, il ne chercha point à secouer le joug ; au contraire, ses premieres démarches eurent pour objet de satisfaire les Selgiucides, en envoyant à Barkiarok, chef de cette famille, le diadême, le collier, les bracelets, la veste d'honneur, avec les patentes par lesquel-

les il le reconnoissoit pour Sultan. Mostader. Tranquille par ce moyen du côté Ere Chr. 1094.

des Selgiucides, Mostader ne chercha plus qu'à vivre en repos, & à se livrer au goût qu'il avoit pour la poësie & les lettres. Son occupation principale fut donc d'entretenir un commerce habituel avec les Savans; du reste il ne se mêla de rien, & par conséquent ne se fit aucune affaire sâcheuse: il n'a rien sait non plus qui ait pu le distinguer: ainsi l'histoire de ce qui le regarde ne peut être que très-succincte.

Barkiarok, Sultan de Bagdet, Hégire 488. n'étoit pas si tranquille. En but à EreChr. 1095. l'envie de ses parens, qui avoient Guerres que Barkiarok eut peine à voir entre ses mains la riche à soutenir au succession de son père, ils firent tous sujet de la succession de son. leurs efforts pour l'en dépouiller; père,

mais ils ne purent y réuffir.

Il fut néanmoins poussé très-vivement par un de ses cousins nommé Takasch-ebn-Arslan - Schah, qui se rendit maître de la campagne, & le mit dans la nécessité de chercher une retraite. Mahmud son frère à qui il avoit cédé Ispahan, comme on a dit ci-dessus, ayant été informé de la situation où il se trouvoit, l'in-

HV

MOSTADER. vita de se retirer dans sa capitale : Hégire 488. son offre ayant été acceptée, il alla au-devant de Barkiarok, & lui fit faire une entrée magnifique dans If-

pahan.

Malgré la bonne intelligence qui paroissoit regner alors entre les deux frères, le sejour d'Ispahan pensa devenir funeste à Barkiarok. Les principaux de ceux qui s'étoient attachés à Mahmud pendant les démêlés qu'il avoit eus avec son frère, voulurent profiter de la conjoncture actuelle pour lui faire reprendre les idées d'ambition que la Sultane sa mère lui avoit inspirées. Ils demanderent donc la permission d'arrêter Barkiarok; & malgré les difficultés qu'il parut faire, ils se saisirent de ce Prince, & le mirent prisonnier dans un château.

Après cet éclat, ils firent sentir à Mahmud qu'il n'y avoit plus moyen de reculer, & qu'il falloit se défaire de Barkiarok, ou du moins le mettre hors d'état de reprendre la couronne. Mahmud prit du tems pour se déterminer; & enfin il étoit près à donner l'ordre de crever les yeux à son frère, comme on l'en sollici-

DES ARABES. toit, lorsqu'il sut attaqué de la pe- Mostader.

tite vérole.

Hégire 488. Ere Chr. 1095.

Cet événement suspendit tout ce qu'on méditoit. Mahmud ayant été emporté dès les premiers jours de sa maladie, tout changea de face à l'égard de Barkiarok: de façon que ceux mêmes qui avoient été les plus ardens à conseiller sa perte, furent les premiers à le reconnoître pour Sultan.

Ce Prince se voyant en liberté, Hégire 489. &, pour ainsi dire, une seconde sois sur le trône, pensa bientôt à se venger du Prince qui avoit occasionné le péril extrême dont il venoit d'être délivré. Il leva des troupes, & alla chercher Takasch pour lui livrer bataille. Cette expédition lui réussit : il lui en couta cependant beaucoup de peine & de sang; mais enfin il vint à bout de prendre son ennemi; & afin de n'avoir plus rien à redouter d'un rival aussi dangereux, il le sit mourir peu après.

Barkiarok faifant réflexion que Arslan-Schah son oncle, & père de Takasch, ne manqueroit pas de chercher à venger la mort de son fils, il résolut de le prévenir, & donna

MOSTADER. ses ordres pour que son armée sût prête à marcher dans le Khorassan, où ce Prince commandoit.

Hégire 490. Ere Chr. 1097.

Cette expédition eut le plus heureux succès, par un événement inopiné. Dans le tems que les armées des deux Princes s'avançoient l'une contre l'autre, on apprit qu'Arslan-Schah venoit d'être affassiné. C'étoit son propre fils qui avoit commis cet attentat, dans l'espérance de s'emparer de son gouvernement; mais ce parricide ne recueillit pas le fruit de fon crime. Barkiarok faifant faire diligence à ses troupes, arriva dans le Khorassan, où il entra sans difficulté. Les Généraux d'Arslan-Schah, indignés de l'action odieuse que son fils venoit de commettre, ne mirent aucun obstacle à la marche de Barkiarok: bien loin de-là, ils furent les premiers à lui offrir leurs fervices, pour dépouiller un Prince qui ne méritoit ni de regner, ni même de vivre.

Dès que Barkiarok se sut emparé du Khorassan, il nomma pour Gouverneur de cette province un de ses strères nommé Sangiar; & après avoir séjourné quelque tems dans ce pays

il s'en alla dans l'Irak Persique, où MOSTADER. il eut bientôt de nouvelles affaires sur les bras, par les intrigues d'un de ses anciens Vifirs.

Ce Ministre qui s'appelloit Mouïad Hégire 491. étoit fils du fameux Nezam-el-Mulk, Visir de Malek-Schah, père de Barkiarok. Ce Prince l'avoit choisi pour Visir dans le tems qu'il pensoit à rétablir ses affaires, au sortir de la prison dont la mort de son frère l'avoit délivré. Mais ayant eu sur son compte quelques soupçons bien ou mal fondés, il le déposa, & mit à sa place Fackhr al-Mulk, qui étoit un autre fils de Nézam.

Mouïad piqué d'avoir été dépos- Mouïad ex-fédé de sa charge, ne s'occupoit te contre Bar-depuis ce tems-là qu'à cabaler con- Riarc. tre Barkiarok. Il commença par suborner un Officier nommé Anzar, qui avoit servi sous Malek-Schah, & qui avoit un crédit immense dans la province d'Irak. Il l'engagea à mettredes troupes sur pied, & lui fournie à cet effet des sommes considérables, pour l'aider à attaquer le Sultan, & tâcher de le chasser de la province.

Anzar séduit par les grandes es-

Mostader. pérances que Mouïad lui faisoit en-Hégire 491. trevoir, mit effectivement sur pied une armée nombreuse, & se prépara à aller attaquer Barkiarok; mais dans le tems que ce rebelle étoit en marche, il fut affaffiné dans la ville de Saved, où il avoit fait halte pour rafraîchir ses troupes. Cette mort dérangea toutes les idées de Mouïad, & délivra Barkiarok d'un ennemi qui auroit pu lui donner beaucoup d'inquiétudes.

Hégire 492.

Mouïad, quoique déconcerté par Ere Ch: 1099. un événement si contraire à ses vues, n'abandonna cependant pas fon deffein. L'embarras étoit de trouver un chef assez important pour le mettre à la tête de cette entreprise. Après avoir bien réfléchi, il réfolut de communiquer son projet à Mohammed, propre frère de Barkiarok. Il alla donc le trouver, & lui parla si vivement sur le peu d'égard que son frère avoit eu pour lui dans le partage qu'il avoit fait des biens de leur père commun, qu'enfin il le détermina à prendre les armes contre le Sultan.

Mohammed leva donc des troupes, dont le nombre devint bientôt formidable par les soins de Mouïad,

qui avoit beaucoup de relations dans Mostader. Hégire 492. Ere Chr. 1099. roit Mohammed. Dès que cette armée fut en état de marcher, le Prince se mit à la tête, & entra dans l'Irak, dont il s'empara sans mettre

l'épée à la main.

Une fédition qui venoit de s'élever dans ce pays fut cause de la facilité que trouva Mohammed à s'en rendre maître. Kiami, Surintendant des finances de Barkiarok, avoit depuis du tems indisposé contre lui la plus grande partie des Grands de la cour, par le retranchement qu'il faisoit faire des pensions & des appointemens: on en avoit porté plusieurs fois des plaintes au Sultan; mais toujours en vain, parceque ce Prince avoit toute confiance dans ce Miniftre, & n'écoutoit que lui. Kiami, de fon côté, étant toujours inflexible dans les arrangemens qu'il jugeoit à propos de prendre, les esprits s'aigrirent tellement, que tout le monde se souleva contre lui, & on alla en troupe l'attaquer dans sa maison.

Ce Ministre ayant trouvé moyen de s'évader, se retira au plus vîte dans le palais du Sultan, espérant d'y

MOSTADER. Hégire 492.

être en sureté sous la protection IreChr. 10.99. de ce Prince; mais les séditieux l'y poursuivirent, & demanderent à grands cris qu'on le remît entre leurs mains. Barkiarok méprisant les clameurs de ces mutins, refusa de les satisfaire, & voulut même se servir de son autorité pour les faire rentrer dans le devoir. La fédition augmenta alors à un point, que le palais sut assiégé dans les formes. On brisa toutes les portes; & après avoir assommé ceux qui vouloient les défendre, on se faisit de Kiami que l'on mit en piéces dans le palais même. Dans des extrémités aussi fâcheuses, le Sultanfe trouva trop heureux de pouvoir s'échapper par une porte de derrière, & prit aussitôt le chemin de la ville de Rei, où il alla se renfermer.

> Telle fut la conjoncture singulière qui mit Mohammed en possession de l'Irak. Il arriva précisément au milieu de ce tumulte; & trouvant tout déclaré contre son frère, il en profita pour se faire reconnoître à sa place ; ce qui fut exécuté fur le

champ.

Dès que ce Prince se vit en pos-Lession de cette souveraineté, il té-

moigna sa reconnoissance à Mouiad, Mostader. en le créant son Visir. Celui-ci charmé de se voir revêtu d'une dignité pour laquelle il avoit occasionné tant de désordres, prit des mesures assez justes pour la conserver, en soutenant la fortune de son maître dont la sienne dépendoit.

Barkiarok de son côté ne négligea Hégire 493. rien pour rentrer dans les biens Ere Chr. 1100. dont on venoit de le dépouiller; mais ses premières entreprises furent malheureuses. Il livra plusieurs batailles dans lesquelles il succomba, & il y eut à la dernière une déroute si complette, qu'il fut obligé de quitter Rei, & de se sauver dans le Khu-

. Cette province étoit alors gouvernée par un Officier nommé Aïaz, du secours à qui ayant été fort attaché à Malek-Schah, à qui il avoit obligation de sa fortune, en conservoit toujours beaucoup de reconnoissance; de sorte qu'il fut charmé de trouver une occasion de servir Barkiarok contre un frère qui lui faisoit une guerre

aussi injuste.

Aïaz ayant une autorité absolue dans sa province, donna des ordres

Aïaz donne

Mostader, qui furent promtement exécutés. Il leva une armée nombreuse, qui sut encore augmentée considérablement par la jonction de quantité d'amis du Sultan, qui vinrent lui offrir leurs fervices dans fon malheur.

Hégire 494. Ere Chr. 1101.

Lorsque tout sut prêt pour tenir la campagne, Barkiarok à la tête de fes troupes marcha à la rencontre de son frère. Celui-ci, qui étoit sur ses gardes, fit bonne contenance, & se présenta hardiment pour en venir aux mains. Il se donna alors différens combats, dont l'avantage fut toujours du côté de Barkiarok, sans cependant que le parti de Mohammed parût en disposition de céder; de sorte que cette campagne sut longue & sanglante.

Mouiad est fait prisonnier.

Il arriva dans un de ces combats, que Mouïad fut fait prisonnier. On crut d'abord que c'étoit un homme perdu, qu'on alloit faire périr dans les tourmens: tous les regards étoient fixés sur le Sultan, pour voir quel supplice il alloit ordonner contre un perfide qui l'avoit si indignement trahi: mais on fut fort étonné lorsqu'on apprit que ce Prince, qui étoit naturellement assez doux, avoit cédé

aux prieres de quelques Seigneurs, Mostader. Mostader. Mégire 494. & avoit accordé la grace à Mouïad; Ere Chr. 1101. & ce qui est encore plus singulier, c'est que peu après il le créa son Vifir; mais ce ne fut pas pour long-

Khondemir qui rapporte ce fait, raconte que le Sultan s'étant un jour retiré pour se reposer, ses gens se mirent à causer entre eux assez librement, comptant que ce Prince étoit endormi. La conversation étant bientôt tombée sur le maître, comme c'est l'usage parmi les domestiques, & même parmi les courtisans, il y en eut un qui dit : Ces Princes Selgiucides sont d'un caractère bien différent de celui des autres Princes : ils ne savent ni se faire craindre, ni se venger des outrages qu'on leur fait: voyez, par exemple, ce Mouiad qui est cause de tant de malheurs; le Sultan, pour récompense de toutes ses trabisons, lui a donné la charge de Visir.

Le Sultan qui n'étoit point endor- Le sultan mi, comme on le croyoit, ne per-lui tranche dit rien de cette conversation. Sensiblement piqué d'entendre qu'on lui reprochoit sa soiblesse, il prit un sin-

Mostader. Hégire 494. Ere Chr. 1101.

gulier parti pour faire tomber les difcours qu'on faisoit sur son compte. Il sit venir Mouïad dans sa tente, &
lui ordonna de s'asseoir. Puis sans
lui rien dire de plus, il lui donna
un coup de cimetère, & adressa si
juste, qu'il lui coupa la tête de saçon qu'elle demeura sur les épaules
jusqu'à ce que le corps sût tombé
par terre. Il dit ensuite à ceux de
ses courtisans qui étoient auprès de
lui: Voyez maintenant si les Princes
de ma maison ne savent pas se faire
craindre, & prendre vengeance de
leurs ennemis.

Cela se passa dans le tems que les armées ennemies étant en présence, s'occupoient journellement à s'incommoder l'une l'autre, sans oser en venir à une action générale. Les deux chess paroissant ainsi s'appréhender réciproquement, il y eut quelques propositions mises en avant pour une conciliation, & chacun parut s'y prêter: ainsi les hossilités cesserent, & l'on tint des consérences, dans lesquelles on sut très-longtems sans pouvoir s'accorder; mais ensin, il y eut un traité de signé, & la paix sut conclue. On sit en con-

séquence le partage des biens des Mostader. Selgiucides, & voici quelle fut la EreChr. 1101.

portion de chacun d'eux.

Barkiarok eut le nom & les honneurs de Sultan, avec le privilége de Malerde faire battre le tambour à la porte Schah entre
de son palais cinq sois dans la jourdes Selgiucides.
née, c'est-à-dire, aux différentes heures
destinées à la prière. En même-tems
on lui adjugea pour lot de sa souveraineté Bagdet, le pays des Montagnes, Hamadan, Ispahan & Reï.
On lui consirma aussi le privilége
d'être nommé aux prières dans les
mosquées de Bagdet.

Mohammed eut l'Arménie, l'Adherbigian, le Diarbek ou Mésopotamie, le Gezirah & Mossul.

Le Khorassan sut cédé à Sangiar, Prince ainsi nommé par Malek-Schah son père, parcequ'il étoit né dans ce pays. Il eut, aussi-bien que Mohammed, le privilége d'être nommé à la prière; mais seulement dans les provinces de leurs départemens, au lieu que l'on faisoit mention du Sultan dans tous les endroits où l'on faisoit la prière au nom du Calife.

Ce partage ainsi fait ne sut absolument ratifié que dans la 498° année

de l'Hégire, la 1104e de Jesus-Christ. Ere Chr. 1104.

Mort de Bar-Kiarok.

MOSTADER. Hégire 498.

> Barkiarok partit ensuite pour se rendre à Bagdet, où il comptoit goûter quelque repos dans la compagnie d'Aïaz, qui lui avoit rendu de si grands services pour le rétablissement de ses affaires. Celui-ci s'étoit retiré à Bagdet dans le tems que les hostilités avoient cessé entre Barkiarok & Mohammed, & il commandoit presque souverainement, quoique Mostader y sût toujours reconnu Calife. Le Sultan n'eut pas le plaisir de rejoindre son ami; il mourut sur la route. Quelque tems avant sa mort, il déclara pour son successeur son fils Malek-Schah fecond du nom; & comme ce Prince n'avoit encore que quatre ans, il le mit sous la tutéle d'Aïaz & de Sadaka, deux de ses meilleurs amis.

Hégire 499. lui succéde.

Ce jeune Prince ne jouit pas long-EreChr. 1105. tems de la succession de son père. Mohammed Mohammed fon oncle vint l'attaquer à la tête d'une puissante armée; & malgré les efforts surprenans que firent les tuteurs du jeune Sultan, pour défendre les intérêts de leur pupille, il fallut céder à la force.

Mohammed se rendit donc maître de Mostader. son neveu & de ses Généraux, & les envoya prisonniers dans le château de Lehed. Ce Prince s'empara ensuite de la riche succession de son neveu, & se sit proclamer Sultan dans toutes les provinces de sa dépen-

Lorsqu'il eut bien établi son au- Hégire 501. torité dans ses nouvelles conquê-EreChr.1107. tes, il fit le voyage de Bagdet, où Il reçoit l'investiture du il arriva l'an de l'Hégire 501. Il y calife. entra suivi d'un nombreux cortége, & avec toute la pompe d'un Souverain qui prend possession de ses Etats. Ce Prince marcha ainsi jusqu'au palais impérial, où il alla rendre ses respects à Mostader. Il en reçut tous les honneurs aufquels il pouvoit s'attendre. Le Calife, après lui avoir donné l'investiture du sultanat, lui accorda les patentes les plus honorables, par lesquelles il le qualifioit de tous les titres les plus capables de fatisfaire l'ambition & la vanité du Selgiucide. Il lui donna de plus le nom de Mogaïeth, qui signifie, propagateur de la foi, & il déclara que tous les sujets de l'Empire étoient obligés de lui obéir.

dance.

Mostaver. Hégire 511. Ere Chr. 1117.

Après avoir séjourné quelque tems à Bagdet, il partit pour se rendre en Perse, où différentes affaires l'appelloient. Dès qu'elles surent terminées, il passa dans les Indes avec une armée nombreuse, & sit dans cette contrée des conquêtes considérables. Il sut ainsi pendant près de dix ans les armes à la main dans des provinces éloignées de Bagdet, de sorte que le Calise sut fort tranquille pendant tout le tems de son sultanat.

Mort de Mohammed & du Calife. Mohammed mourut l'an de l'Hégire 511. & laissa cinq ensans, savoir, Massoud, Mahmoud, Thogrul, Soliman & Selgiuk. Il choisit Mahmoud pour son successeur présérablement à son aîné. Ce nouveau Sultan paroissoit en disposition de se comporter aussi tranquillement que son père à l'égard de Mostader. Mais ce Calise ne put pas en prositer: il mourut l'année suivante, & laissa sa couronne à Mostarched son sils. Mostader avoit environ quarante ans, & il y en avoit près de vingt-cinq qu'il étoit sur le trône.

Hégire 512. Ere Chr. 1118.

Amer succéde à Mostali en Egypte, qui avoit succédé à MostanserDES ARABES. 193 tanser-Billah l'an de l'Hégire 188. Mostades. mourut l'an 495. Mansor son fils qui Ere Chr. 1118.

n'avoit pas encore cinq ans fut proclamé son successeur, & ce nouveau Calife sut appellé Amer-Beakham-Allah.

C'est au calisat de Mostader qu'Ebn-Amid, que l'on appelle communément El-Macin, sinit son Histoire des Calises, appellée en Arabe Tarikhal-Mostemin. Erpenius en à donné une traduction latine sous le titre de Historia Sarracenica. Il y en a aussi une traduction en François saite en 1658. par Pierre Vattier, Conseiller en médecine de M. le Duc d'Orléans: elle est intitulée, L'Histoire Mahométane, ou les quaranteneus Calises du Macine, &c.

Il est bon d'observer que Mostader, qui n'est que le XLVII. Calise dans cet Ouvrage, est le XLIX. dans El-Macin, parceque cet Auteur compte, 1°. Mahomet pour premier Calise, & qu'ici il est hors de rang: nous ne commençons à compter qu'à Aboubecre, successeur de Mahomet, selon la valeur du mot Calise, qui signisse, vicaire, successeur. 2°. El-

Tome IV.

Mostader. Macin met Abdallah-ebn-Zobéir au Hégire 512. Ere Chr. 1118. nombre des Califes Ommiades, ce que nous n'avons point fait. Nous en \* Tome II. avons donné la raison \* dans la vie p.278. Er suiv. de Moavias II.





## MOSTARCHED-BILLAH.

#### XLVIII. CALIFE.

OSTARCHED ne sut pas Mostare.

Intot proclamé Calise, qu'il eut légire 512.

le chagrin de voir son propre frère se Ere Chr. 1113.

révolter contre lui, & prendre les Dobaïs disarmes pour lui disputer la couronne. sipe la révolte du frère de Ce Prince étoit sorti secretement de Mostarched.

la cour dès le jour de l'installation du nouveau Calife, & avoit été se jetter dans Hellah, ville de l'Irak Arabique, où il se forma un parti assez considérable. Dès qu'il se vit en forces, il alla attaquer Vasseth, place importante sur le Tigre; & ayant réussi à s'en rendre maître, il en sit sa place d'armes, & y établit le trône de sa révolte, en prenant le titre de Calise.

Le regne de ce rebelle ne sut pas de longue durée. Le Calise trouva un brave désenseur de sa dignité,

I ij

Mostar-dans la personne de Dobais-ebn-CHED. Sadekah, Gouverneur de la province Ere Chr. 1118. dont Vasseth dépendoit. Il rassembla en diligence les troupes de son gouvernement, attaqua les rebelles, les mit en déroute, sit le jeune Prince prisonnier, & le ramena à son frère.

On crut d'abord que le Calife irrité se vengeroit cruellement d'un Prince qui avoit osé tenter de lui ravir la couronne; mais Mostarched, loin de se livrer à son ressentiment, ne voulut pas même que son frère gardât la prison, & en lui accordant la vie, il lui donna généreusement la liberté.

Dobaïs favorife la révolte de Thogrul.

Mais dans le tems même que Dobaïs venoit de signaler sa sidélité, on le vit subitement se démentir, & céder aux sollicitations d'un Prince Selgiucide nommé Thogrul, qui l'engagea de se joindre à lui pour surprendre le Calise dans Bagdet. Thogrul étoit apparemment un Prince peu riche en Etats, lequel voyant que celui de sa maison qui étoit Sultan de Bagdet, étoit occupé dans des provinces éloignées, crut devoir prositer de cette con-

joncture pour se faire un Etat. Il dis-Mosta Rposa donc tout ce qu'il put rassem- Hégire 512. bler de forces, & prit jour avec Do-EreChr. 1118. bais pour faire son irruption dans la ville. Mais le Prince fut attaqué ce même jour d'une fievre violente qui l'empêcha d'exécuter son dessein; il fit d'ailleurs un orage affreux, qui empêcha Dobais de se rendre avec ses troupes à l'endroit où il devoit trouver l'armée de Thogrul: de sorte que ce grand projet sut absolument

dissipé.

Le Calife qui avoit été averti af- Le Calife sez à tems pour être sur ses gardes, dissipe cette conjuration. avoit de son côté rassemblé des troupes pour soutenir les efforts des asfaillans. Lorsqu'il sut que ses ennemis n'étoient plus en état de l'attaquer, il devint l'aggresseur, & vint facilement à bout de les mettre en fuite, en tombant sur eux avant que leurs troupes sussent réunies. La déroute d'un parti fut la défaite de l'autre; & Thogrul, quoique malade, fut obligé de prendre la fuite, & de se faire transporter dans un lieu de sureté.

Voilà donc un Calife qui fait enfin un acte de vigueur, tel qu'aucun de

198 HISTOTRE

Mostar-ses prédécesseurs n'avoit osé l'entre-Hégire, 12. prendre, depuis que ces Princes s'ére Chr. 1118. toient donnés des maîtres dans la personne de leurs Emirs. Mostarched parut en disposition de soutenir ce qu'il avoit commencé; & si l'on s'en rapporte à ce qu'infinue Khondemir, il y a apparence que ce Prince ent les armes à la main depuis le commencement de son regne jusque vers Hégire 526. l'an de l'Hégire 526. Il paroît aussi Ere Chr. 1132. qu'en désendant Bagdet contre les entreprises que l'on formoit contre cette place, il soutenoit les intérêts de Mahmoud, Prince Selgiucide, qu'il avoit reconnu pour Sultan,

> Mahmoud étant venu à mourir en 526. Massoud son frère lui succéda, & envoya informer le Calife de son avenement au sultanat. Mostarched fit auffitôt publier fon nom dans toutes les Mosquées, avec les mêmes cérémonies qu'on avoit observées pour

& qui étant alors éloigné, ne pou-

voit se désendre par lui-même.

les Sultans ses prédécesseurs.

Cependant il arriva peu après que Le Calife ôte a Massoud la qualité de Sul-le Calife changea de sentiment: soit qu'il voulût remettre sa dignité dans ran. son ancienne splendeur, soit par com-

plaisance pour une partie des Grands Most Re CHED de sa cour qui n'aimoient point Masfoud, il fit supprimer son nom des prieres publiques, & lui ôta même

Hégire 529.

la qualité de Sultan.

Les guerres continuelles que les Selgiucides avoient entr'eux, & qui Ere Chr. 1134. ruinerent enfin leur puissance, empêcherent Massoud de se venger à l'instant de l'insulte que Mostarched venoit de lui faire; de sorte qu'il se passa environ trois ans, sans que l'on entendît parler de ce Prince dans Bagdet. Mais l'an de l'Hégire 529. Massoud étant venu séjourner à Rei pour se reposer de ses satigues, se sit informer en détail de ce qui s'étoit passé à Bagdet à son occasion. Le rapport qu'on lui fit le mit en fureur, & il résolut de se venger auplutôt.

Il partit donc de Rei avec ses troupes; & ayant été informé que le Calife avoit une armée dans un canton de l'Irak Babylonienne, il voulut avant d'aller à Bagdet donner bataille à ces troupes, & affoiblir le

Calife de ce côté-là.

Massoud n'eut pas de peine à dé- Massoud l'o-faire cette armée. L'approche de ce blige à la lui rendre.

MOSTAR-Prince, sa grande réputation, plu-CHED. Hégire 529. sieurs années passées dans des guer-Ere Chr. 1134 res continuelles, tout cela sit impres-

res continuelles, tout cela fit impression sur les troupes de Bagdet & sur le Calife lui-mêmé, qui ne montra plus tant de résolution qu'il en avoit fait paroître dans les premiers tems de son regne. Il laissa battre tranquillement ses troupes; & lorsque Massoud, après sa victoire, vint se présenter devant Bagdet, il lui en sit ouvrir les portes, & le reçut avec le plus d'accueil qu'il lui fut possible.

Conduite qu'il tient à l'égard du Calife. Le Sultan s'étant ainsi rendu maître de Bagdet & du Calife, ne se vengea autrement qu'en prenant un ton d'autorité sort humiliant pour ce Prince. Après avoir séjourné quelque tems dans cette capitale, Massoud dit au Calife qu'il alloit recommencer la guerre, & qu'il falloit qu'il se préparât à partir avec lui. Mostarched qui n'étoit pas en état de rien resuser, se soumit aux ordres du Sultan, & ils partirent essectivement peu après.

Ils allerent ainsi jusque dans la province d'Adherbigian, où Massoud commença à parler au Calise de dis-

férentes conditions fort onéreuses, MOSTAR ausquelles il vouloit l'engager. Hégire 529. s'agissoit entr'autres, que Mostarched Ere Chr. 1134. s'obligeat de lui payer tous les ans quatre cens mille écus d'or, & de demeurer dans Bagdet avec sa garde seulement, sans jamais pouvoir

lever d'autres troupes.

Ces conditions, quoique fort dures, Mostarched ne furent pas absolument rejettées: le Calife fit néanmoins beaucoup de difficultés. Pendant le cours des conférences, il arriva un événement cruel qui empêcha la négociation d'aller plus loin. Mostarched fut assassiné dans sa tente par une troupe de Bathéniens, qui après lui avoir coupé le nez & les oreilles, lui ôterent enfin la vie. Il y eut alors bien des gens qui crurent que cet assassinat avoit été ordonné par Massoud; & que les Bathéniens, qui étoient comme on a dit des assassins de profession, avoient été chargés par le Sultan de le venger de l'infulte que le Calife lui avoit faite en supprimant son nom dans les prières publiques.

Mostarched fut tué l'an de l'Hégire 529. Il étoit alors âgé de 43 ans 2 & en avoit regné environ dix-huit.

MOSTAR- Rasched-Billah son fils sut son succes-Hégire 529. seur.

Dynasties des que s'établit une nouvelle puissance Atabers.

sous le nom d'Atabek, qui signifioit dans son origine, pere, gouverneur, ou précepteur. Ce titre sut donné d'abord à différens Seigneurs qui avoient soin de l'éducation des Princes de la maison des Selgiucides. Ces Seigneurs parvinrent dans la suite à un tel degré de puissance, qu'ils sonderent quatre branches de Princes, appellées communément dynasties, telles à peu près que celles. dont nous avons déja parlé. La premiere fut celle des Atabeks d'Irak; la seconde d'Adherbigian; la troisième de Fars ou de Perse; & la quatriéme de Laristan: on voit que les noms de ces dynasties sont pris des endroits même où elles se sont établies.

Les Atabeks d'Irak commencerent à regner l'an de l'Hégire 521. & de Jesus-Christ 1127. Leur puissance s'étendit dans la Chaldée, la Mésopotamie ou Diarbek, & dans toute la Syrie jusqu'en Egypte. Le premier Atabek ayant été établi à Bagdet par Mahmoud, joignit bientôt à Mostarce gouvernement celui de Mossul.

Peu après il se rendit maître d'Alep

& autres places. Il s'appelloit en Arabe Omadeddin-Zenghi; c'est celui que nos Historiens nomment sanguin.

La seconde dynastie, qui est celle des Atabeks de l'Adherbigian, ou de Médie, commença l'an 555. de l'Hé-

gire.

La troisième, qui est celle de Fars ou de Perse, autrement nommée des Salgariens, prit son commencement

en 543.

La quatriéme est appellée du Laristan, parceque ces Princes se rendirent maîtres de la province de Lar, vers le golphe Persique; elle commença quelque tems après celle de Perse.

Il faut remarquer que ces différens Princes, quoique très-puissans, n'oserent pas néanmoins prendre le titre de Sultan, par respect pour les Selgiucides, à qui ils étoient redevables de leur établissement. Peut-être aussi que la crainte de les avoir pour ennemis y eut encore plus de part qu'aucun autre motif.

MOSTAR-CHED.

Mort d'A-Fatimites.

Amer-Beakham-Allah, septiéme-Calife des Fatimites en Egypte, mer, septié-mourut sous le regne de Mostarched, me Calife des l'an de l'Hégire 524. Ce Prince étant à la promenade dans ses jardins, y fut assassiné par des Bathéniens. Il avoit alors trente-quatre ans, & en avoit regné ving-neuf. Amer ne laifsant point d'enfans mâles, la couronne passa à un de ses parens, fils de Mostanser-Billah, cinquiéme Calife Fatimite. Ce nouveau Calife prit le nom de Hafedh-Ledinillah.





# RASCHED-BILLAH.

# XLIX. CALIFE.

PRE's la mort de Mostarched, RASCHED.
Rasched son fils monta sur le Hégire 529.
trône; mais ce ne sut pas pour longtems. Le peu de ménagement qu'il eut pour le Sultan Massoud lui attira une guerre qu'il soutint mal; de sorte qu'après y avoir sacrissé son honneur, il y perdit la couronne & la vie.

Peu de tems après que ce Prince Démarche eut pris possession du califat, Mas- du Calife confoud, qui avoit commencé à traiter avec Mostarched sur le tribut qu'il vouloit lui imposer, envoya demander au nouveau Calife la somme qui devoit être mentionnée dans le traité qu'il étoit près de conclure avec son père.

Rasched indigné d'une proposi-

RASCHED. tion qu'il regardoit comme une in-Fre Chr. 1134. jure faite à sa dignité & à la mémoire du Prince dont il tenoit le jour, ne fit pas réflexion sur sa foiblesse; il n'écouta que son ressentiment, & répondit à l'envoyé de Massoud avec une fierté insultante, accompagnée de menaces qui eurent bientôt leur effet.

> Les courtisans, qui sont toujours de l'avis du Prince, approuverent son procédé; & sans faire attention que le Sultan contre lequel ils déclamoient étoit homme à venir sur le champ demander raison de la conduite qu'on tenoit à son égard, ils opinerent non-seulement à ne pas payer le tribut qu'il demandoit; mais même à lui interdire l'entrée de Bagdet, & à en chasser sur le champ tous ceux qui pouvoient être de ses parens ou de ses amis.

> Un avis aussi violent & aussi déplacé fut cependant mieux exécuté qu'un bon conseil; on y souscrivit avec ardeur, ou plutôt avec em-portement; & on l'exécuta de même, fans prendre beaucoup de mefures pour ce qui pouvoit en arri-

wer.

La fortune parut cependant vou-RASCHED. loir un peu seconder la démarche de Hégire 529. Rasched. Daoud est-Prince Selgiucide, mais d'une bran-déclaré Sulche ennemie de celle de Massoud, tan. ayant su ce qui venoit de se passer à Bagdet, députa vers le Calise, & lui offrit de le servir contre le Sultan.

On n'eut garde de resuser des offres qui venoient si à propos. Rafched lui en sit ses remercimens, & le pria de ne pas tarder à se rendre auprès de lui. Il arriva en esset plutôt qu'on n'auroit pu l'espérer; & le Calise dès son entrée le déclara Sultan, & lui en sit expédier toutes les patentes; de sorte qu'il ne sut sait mention que de lui dans la prière publique. Le nom de Massoud sur retranché, & même proscrit.

Daoud sut très-staté de voir des commencemens aussi heureux; mais il commença à douter du succès de l'entreprise, lorsqu'il eut examiné de près les sorces du Calise, & l'état de la place, à laquelle il manquoit beaucoup de choses très-nécessaires pour

faire une bonne désense.

Il fut bien plus inquiet, lorsqu'on

RASCHED. apprit que Massoud, à la tête de ses Ere Chr. 1135. troupes, venoit à grandes journées,

hége Bagdet

Massoudas & qu'incessamment il seroit devant Bagdet. Il arriva en effet, & sur le bruit du nombre considérable de troupes qu'il amenoit avec lui, on n'osa pas tenter une action; de sorte qu'on se laissa ensermer dans la place. Les affiégés se défendirent assez bien pendant quelques jours; mais comme Massoud, soin de se rebuter, ne faisoit qu'augmenter son ardeur & les attaques, Rasched commença à s'appercevoir du péril qu'il couroit, si par malheur la place venoit à être emportée.

Le Calife est tué en s'enfuyant.

L'appréhension qu'eut ce Prince de tomber entre les mains de Maffoud, lui fit prendre le parti de chercher à faire retraite. Comme Bagdet étoit d'une enceinte trop étendue pour être exactement gardée de toutes parts, le Calife trouva heureusement une issue dont il profita pour se réfugier au plus vîte à Mosful; mais se doutant bien que Massoud ne tarderoit pas à le découvrir, il en sortit pour se retirer plus loin. Il fut arrêté dans sa marche, soit par des gens apostés par Massoud, soiz

par quelques brigands qui se jetterent R A 5 CHE DE Hégire 530.

EreCht. 1135.

Ce Prince termina ainsi ses jours, après avoir regné environ un an. La couronne passa à Moktaphi son oncle, fils de Mostader-Billah.

Abulfarage raconte un peu différemment la prise de Bagdet, & ce qui arriva ensuite. Cet Auteur rapporte qu'après deux mois de siége, la ville se trouvant réduite aux extrémités, & les sentimens étant partagés sur les intérêts du Calise, ses amis lui conseillerent de faire retraite, & qu'il réussit à la faire pendant la nuit avec une escorte assez nombreuse.

Massoud ignora cette évasion, ou il voulut l'ignorer, afin de ne point risquer de bataille. Le lendemain, Bagdet se rendit, & le vainqueur y entra en triomphe. Après avoir pris possession de sa conquête, Massoud convoqua l'assemblée des Magistrats, des Docteurs de la loi, & d'autres graves personnages, à qui il montra un écrit signé de la propre main du Calise. Abulsarage en rapporte le contenu, sans nous instruire dans quel tems ou dans

Ere Chr. 1135.

Reasched. quelle occasion il a pu être fait. Cet écrit étoit ainsi énoncé: Si j'assemble jamais des troupes, si je sors de Bagdet, si je fais périr quelqu'un de ceux qui sont attachés au Sultan, je consens à abdiquer ma dignité. Le Sultan ayant demandé l'avis de l'assemblée après la lecture de cette piéce, chacun se déclara contre Rasched. On supprima son nom des prières publiques, & le califat fut regardé comme vacant dans toutes les provinces qui obéissoient aux Califes de Bagdet. Massoud s'étant ensuite déclaré en faveur de Moktaphi, fils de Mostader, il sut élu Calife d'une voix unanime.





### MOKTAPHI-LEEMRILLAH.

#### L. CALIFE.

OKTAPHI fut le deuxiéme MORTAPHE
Calife de ce nom. On les diftingue l'un de l'autre par leurs sur-Erecht. 1135. noms: le premier est surnommé Billah, & le second Léemrillah.

Ce Prince étant redevable de sa couronne à Massoud, ne pensa point à faire usage de son autorité, tant que ce Sultan vécut. Dès qu'il fut mort, les choses changerent de face; le Calife rentra dans tous les droits de Souverain, & commanda en maître dans toutes les terres de sa dépendance: mais il fallut attendre long-tems pour jouir de ce privilége; car Massoud ne mourut qu'en 547.

Pendant ce tems-là l'Empire Mu- Hégire 532. fulman fut en proie aux divisions & Ere Chr. 1136. aux guerres civiles, qui étoient ex- & luiv. citées par l'ambition de ceux qui

MORTAPHI II. Hégire 532. & fuiv. Ere Chr. 1136. & fuiv.

vouloient s'ériger en Souverains, ou qui y étant déja parvenus, ne cherchoient qu'à augmenter leurs domaines aux dépens de leurs voisins. On n'épargnoit pas plus ses parens que les étrangers, & on regardoit comme pays ennemi, tous les endroits où l'on pouvoit trouver à prendre. Cette cupidité effrénée fit naître les différentes dynasties qui ont paru ou ensemble, ou successivement dans l'Empire Musulman. Elle sut aussi la cause de leur destruction, par les guerres cruelles que se firent les Princes d'une même dynastie, après avoir répandu bien du sang pour en ruiner d'autres, afin de s'établir fur leurs débris.

La dynastie la plus brillante étoit alors celle des Selgiucides; mais elle commençoit déja à s'affaisser sous son propre poids: & ces Princes, à l'exemple des autres, se faisoient beaucoup plus de mal qu'ils n'en recevoient des étrangers.

Ils eurent aussi beaucoup de traverses de la part des Atabeks, qu'ils avoient établis eux-mêmes pour être leurs Lieutepans dans les pro-

être leurs Lieutenans dans les provinces, & qui travailloient de jour

DES ARABES. 213 en jour à s'approprier l'autorité sou- MOKTAPHE veraine dont on les avoit fait dépositaires: & bientôt ils prirent, comme & suiv. eux, le titre de Sultan.

Hégire 532. Ere Chr. 1136. & fuiy.

Ces guerres & ces diffensions auroient dû fournir aux Princes Chrétiens l'occasion la plus savorable pour bien s'établir dans l'Orient, & y étendre les bornes étroites du Royaume de Jérusalem dont ils s'étoient emparés; mais ces Princes, aussi peu unis entr'eux que ceux dont je viens de parler, ne pensoient qu'à leurs intérêts particuliers, & avoient perdu de vue l'objet principal de la grande entreprise \* qu'ils avoient formée.

Un Gentilhomme Picard nommé Pietre l'Her-

<sup>\*</sup> Cette grande entreprise étoit celle de la Croisade dont je n'ai point eu occasion de parler jusqu'à préfent, parceque cette Histoire n'ayant pour objet que ce qui s'est passé dans le territoire dépendant des Califes de Bagdet, je ne devois point y faire entrer des événemens arrivés ailleurs, où leur au-torité n'étoir point reconnue. Mais les Atabeks ayant porté leurs armes dans la Syrie, & leurs successeurs ayant enlevé aux satimites, comme on le verra, la couronne d'Egypre & de Syrie, pour remettre ces provinces sous la domination des Califes de Bagdet, il est à propos de donner une idée des mouvemens que les Princes Chrétiens firent dans ces provinces avant cette révolution : mouvemens qui eurent des suites dont le dérail devient l'objet de cette Histoire, en conséquence de cette même révolution.

MOXTAPHI Hégire 539. Ere Chr. 1144.

Ces Princes trouverent de puissans ennemis dans les Atabeks, dont le zenghi af premier nommé Zenghi, se distinfiége Roha fur gua dans le tems de la première Croiles Chrétiens sade. Il leur tua bien du monde, leur enleva plusieurs places, & en-

> mite, ayant fait un voyage en Palestine vers l'an de Jesus-Christ 1093. fut si touché de voir les lieux faints sous la domination des Musulmans, qu'il for ma le dessein d'arracher ce pays de leurs miins: il communiqua ce projet au Patriarche de Jérusalem, qui en écrivit au Pape & aux plus grands Princes de l'Occident. Pierre étant le porteur de ces lettres, les appuya avec tant de vivacité, qu'enfin les Princes Chrétiens firent entr'eux une ligue pour reconquérir la Terre - Sainte sur les Musulmans. Cette confédération fut appellée Croilade, parceque l'on mit le symbole de la Croix sur les étendards, & fur les habits de chacun de ceux qui prirent parti dans cette milice.

Les Rois, les Princes, les Seigneurs particuliers; & à leur exemple le simple peuple, & même . les femmes, ou pour mieux dire tout l'univers Chrétien se livra à cette entreprise avec un zéle qui tenoit de l'emportement. Il y eur près de huit cens mille personnes qui parrirent pour la Ctoisade: & afin que cette estroyable multitude ne s'embarrassat pas sur les chemins, on regla les routes, & les uns ayant pris leur chemin par terre, & les autres par mer, tous allerent du côté de Constanti-

nople, où étoit le rendez-vous général.

L'arrivée de ces troupes causa beaucoup d'allarmes à Alexis Comnéne, qui étoit alors Empereut des Grecs. Ce Prince attendoit à la vérité des secours de la part des Chrésiens d'occident, pour se défendre contre les Musulmans; mais lorsqu'il vit paroître tant de monde, il commença à craindre pour lui-niême, & il imagina d'abord n'avoir fait que changer d'ennemis. Il se rassura néanmoins, lorsqu'il en vit une partie s'embarquer & passer le détroit de Gallipoli pour aller du côté de Calcé-

DES ARABES. 215 tr'autres la ville de Roha, (Edesse) MORTAPHI dont ils s'étoient emparés au com- Hégire 539. mencement de la guerre. Il alla en- Ere Chr. 1144. suite saire le siége de Biva, place forte & très-importante. Les Chrétiens la défendirent long-tems; mais

doine. Ceux-ci qui marchoient sous la conduite de Pierre l'Hermite furent presqu'entièrement taillés en piéces par le Sultan de Nicée. Ceux qui les suivirent étant conduits par des Princes expérimentés dans le métier de la guerre, se tirerent un peu mieux d'affaire. Ils emporterent Nicée après sept semaines de siège l'an de J. C. 1097. De-là ils passerent dans l'Asie mineure, entrerent en Syrie, & prirent en 1098. la ville d'Antioche, qui fut donnée à Boémond fils de Robert Guiscard. Ils se rendirent ensuite maîtres d'Edesse, qui fut cédée à Baudouin, frère du fameux Godefroi de Bouillon, & celui-ci fut peu après nommé Roi de Jérusalem, lorsque les Croisés se furent emparés de cette place.

Après cette conquête & une grande victoire remportée en 1099 sur le Sultan d'Egypte, la plupart des Princes qui s'étoient enrolés dans la Croisade, partirent de l'Orient pour retourner chez eux, & laisserent aux Seigneurs qui étoient en possession des différentes Souverainerés, le soin de s'y désendre, avec les troupes qui voulurent bien rester auprès

d'eux.

Le départ de ces Princes ranima le courage des Musulmans: ils reprirent les armes contre les Chrétiens, & les harcelerent vigoureusement pendant plufieurs années. Ceux ci se défendirent long-tems avec beaucoup de valeur; mais l'Acabek Zenghi ( c'est celui que nos Historiens appellent Sanguin ) ayant réussi, après un long siège, à s'emparer d'Edesse, & paroissant menacer la ville d'Antioche, les Chrétiens d'Orient implorerent une seconde fois le secours de ceux d'Occident, & l'on prêcha de toutes parts une nouvelle Croisade.

MOKTAPHI Hégire 539.

toujours sans espérance de la conserver. Ils ne cherchoient seulement qu'à EreChr. 1144. Obtenir une capitulation un peu avantageuse, lorsque, heureusement pour eux, Zenghi fut forcé d'abandonner ce siége pour aller au plutôt appaiser

> On vit donc encore sur pied une armée formidable qui alla se rendre vers Constantinople; mais une grande partie périt de misere, par la trahison de Manuel, alors Empereur des Grecs; une autre partie fut massacrée dans les chemins par la perfidie des guides qui les livrerent entre les mains des Musulmans: d'autres enfin qui avoient pris leur route par mer furent battus de la tempête : de sorte que Louis VII. Roi de France, qui s'étoit dévoué en personne à cette entreprise, avec une armée des plus nombreuses, arriva à Antioche avec fort peu de troupes, qui étoient dans le plus grand détordre. On tenta cependant queiques entreprises avec un succès apparent; mais tous les projets échouerent bientôt par la mesintelligence qui se mit entre les Princes; de façon que les Croisés perdant courage, prirent le parti de retourner en Europe. Ainsi cette seconde Croisade, qui avoit été recommandée avec tant d'éclat en 1147, par le Pape, les Evêques, & sur tout par le fameux saint Bernard, finit en 1149. & n'ent d'autre effet que de faire périr un nombre prodigieux de Chrétiens, sans avoir pu en retirer aucun avantage.

> Voilà quelles furent les premières Croisades des Chrétiens contre les Musulmans. Je n'en ai parlé que sommairement, parceque, comme j'ai déja dit, elles ne regardent point directement notie Histoire. Il n'en est pas de même des guerres de cette espèce qui se firent depuis l'extinction des Fatimites. L'Egypte & la Syrie étant rentrées alors sous la puissance des Califes de Bagdet, j'ai mis dans le corps de leur Histoire, ce qui s'est passé de mémorable dans ce pays entre les Chrétiens & les

Musulmans.

une révolte dans sa ville de Mossul, & MORTAPHE venger la mort de son Gouverneur, que les habitans avoient massacré. Dès qu'il fut parti, le Commandant de Bira, du consentement des Princes Chrétiens, abandonna la place à un autre Prince Mahométan, que l'on regardoit comme un voisin moins

redoutable que Zenghi.

Les Croisés en surent délivrés Hégire (40. dans l'année suivante. Ce Prince é- Ere Chr. 1145. tant occupé à pousser vigoureusement le siège de Jaafar, on le trouva un matin égorgé dans sa tente. Il laissa trois ensans, Noureddin-Mahmoud, Sefieddin & Cothbeddin. L'aîné parvint à regner par toute la Syrie; les deux autres eurent la Mé-

sopotamie.

Noureddin \* n'eut pas plutôt pris Noureddin possession de ce qui lui appartenoit fait la guerre de la succession de son père, qu'il arma contre les Princes Chrétiens. Boémond, Prince du fang des Rois de Sicile, ayant été proclamé Prin-ce d'Antioche, Noureddin ne put souffrir un Prince Chrétien si près des frontieres de ses Etats d'Alep.

II.

<sup>\*</sup> C'est celui que nos Historiens appellent No-

MOKTAPHI II. Hégire 540.

Il prit les armes, & le harcela par des hostilités continuelles, dont le Ere Chr. 1145. succès sut malheureux pour Boémond. Ce Prince sut tué dans une bataille, dont l'avantage demeura à Noureddin, sans cependant qu'il lui fût possible de se rendre maître d'Antioche.

Il s'empare de plusieurs places fur les Chrétiens.

Il eut depuis de longues & de sanglantes guerres avec les Chrétiens, & réussit enfin à se rendre maître de plusieurs places que les Princes Chrétiens avoient partagées entr'eux dans les premières conquêtes de la Croisade. C'est ainsi Are Chr. 1152. qu'il reprit Azaz, Kuresc, Baurandan, Doluka, & autres places qu'il prétendoit avoir été usurpées par les Chrétiens sur la seigneurie d'Alep.

Hégire 547.

Mort de Maffoud.

Ces dernières conquêtes se firent en 547. année remarquable par la mort de Massoud, Sultan de Bagdet; événement qui commença la ruine de l'autorité des Selgiucides dans l'Irak. Maffoud n'ayant point d'enfans, adopta pour son successeur un de ses neveux, fils du Sultan Mahmoud son frère. On l'appella Malek-Schah II. pour le distinguer du fameux Malek-Schah, grand-père de

Massoud, & troisième Prince de la Mortatre dynastie des Selgiucides.

Hégire 547.

La disposition de Massoud ne sut Ere Chr. 1152.
pas suivie, ou du moins ce ne sut pas
pour long-tems. Malek-Schah étant
regardé comme un Prince peu digne
de porter une couronne, sut déposé
& relégué dans le château de Hamadan; puis on lui substitua son srère aîné Mohammed, qui regnoit alors
dans le Kusistan.

Ce fut à la mort de Massoud que Hégire 548. Moktaphi se rendit maître dans Bag-Ere Chr. 1153. det, & ne permit plus aux Selgiuci-Le Calife se des de prendre aucune autorité dans dans Bagdet. cette ville ni dans son territoire. On peut donc regarder Massoud comme le dernier des Selgiucides qui ait eu du pouvoir dans l'Irak; & c'est pour cette raison que Ben-Schunah, Auteur Arabe, qui a traité de la dynassie des Selgiucides, finit à Massoud l'Histoire des Princes de cette mai-

Cependant Mohammed, qui venoit d'être reconnu pour Sultan à la place de Malek-Schah son frère, se disposoit à sorcer le Calise à le reconnoître aussi dans Bagdet; mais il lui survint de terribles affaires, qui

fon.

K ij

MOKTAPHI 1 I.

lui donnerent affez d'occupation chez lui, pour l'empêcher de porter ses vues ailleurs.

Hégire 549.

La conjuration qui l'avoit élevé Erechr. 1154 au sultanat, après la déposition de Malek son frère, étoit l'ouvrage d'un vieux Ministre nommé Khazbek-Belinghéri, qui pour récompense de l'avoir mis sur le trône, prétendoit disposer entierement du gouvernement de l'Etat. Le jeune Prince qui vouloit regner par lui-même, ne put supporter patiemment de voir partager son autorité. Il sit part de son mécontentement à un de ses Ministres, qui faisant allusion à la vieillesse de Khazbek & à la jeunesse du Prince, ne lui répondit que par ce peu de mots: Il ne sort point de nouvelles branches du pied du cyprès, avant que l'on en ait coupé les vieilles.

Mohammed fait tuer Khazbek-Belinghéri.

C'étoit en dire assez. Mohammed fuivit ce conseil; il fit assassiner Khazbek, & s'empara de toutes les richesses que ce Ministre avoit amassées dans le tems qu'il disposoit à son gré des finances de l'Etat. Le Prince recueillit par ce moyen des trésors immenses: on peut en juger par la seule garderobe de Khazbek, où l'on

#### DES ARABES. 22%

trouva des meubles & des habits de Mortatha II. la plus grande magnificence, & en-Hégire 549. tr'autres treize mille vestes de cou-Ere Chr. 1154.

leur de feu & de pourpre.

La mort de ce Ministre eut des 11 est déposé, suites bien fâcheuses; & peu s'en fal- Schah reconlut qu'elle ne causat la ruine entiere nu à sa place.

de Mohammed. Ildighis qui avoit été créé Atabek de l'Adherbigian, & qui sut le premier de cette dynastie, se joignit à Aksankor, Seigneur de Maragah. Ils avoient toujours été l'un & l'autre intimes amis de Khazbek . & lui étoient même redevables de leur immense sortune. L'amitié & la reconnoissance les porta à venger la mort de leur bienfaiteur, & ils le firent de la maniere la plus éclatante. Ces deux Princes s'étant assurés de bonnes troupes pour les soutenir dans l'exécution de leur projet, déposerent Mohammed, proclamerent Sultan Soliman-Schah fon oncle, & l'amenerent à la tête de leurs troupes pour l'installer sur le trône de Hamadan.

Mohammed, qui n'étoit point préparé à une telle révolution, n'eut d'autre parti à prendre que celui de la fuite. Il abandonna donc sa capi-

K iij

MOKTAPHI II. Hégire 549.

tale, & alla se résugier à Ispahan. Soliman-Schah fe vit alors paifible Erc Ehr. 1154 possesseur du trône des Selgiucides; & il auroit pu s'y maintenir, fi ceux qui l'y avoient installé avoient eu l'attention de l'aider de leurs conseils & de leurs forces. Mais après l'avoir couronné, ils le laisserent se conduire à sa fantaisse. Ce Prince sut reconnu Sultan par Moktaphi II. avec cette condition cependant, qu'il ne demeurerois point dans Bagder ni dans la province de l'Irak.

Hégire 550. Bre Chr. 1155.

Une conspiration oblige Soliman s'enfuir.

Le nouveau Sultan ne tarda pas à se faire des ennemis. Il déposa pour des causes affez légères le Maître de fa chambre & fon Visir. Ces deux Officiers irrités de leur disgrace, chercherent à se venger du Sultan; mais ils n'oserent éclater, par la crainte de la milice qui paroissoit fort affectionnée à Soliman. Ne pouvant donc exécuter leur projet, ils tenterent de lui donner du moins de l'inquiétude: & ce moyen leur réufsit peut-être mieux que s'ils eussent éclaté ouvertement.

Le Maître de la chambre du Sultan s'appelloit Mohammed-Khouaresm-Schah, & il étoit propre srère

de la femme de ce Prince. Il dit donc MOKTAPHI en secret à sa sœur que le bruit Hégire 550. couroit d'une conspiration contre le Ere Chr. 1155. Sultan, & que peut-être on en verroit des effets dès la nuit suivante.

La Princesse effrayée, courut avertir le Sultan. Ce Prince, sans saire de plus amples informations, monte à cheval avec quelques-uns de ses amis, & se sauve à toutes brides dans la province du Mazanderan. Cette évasion mit tout en désordre dans Hamadan. Les troupes se révolterent contre leurs Officiers, & pillerent le palais du Prince.

On ne manqua pas d'informer Mohammed de la fuite de son oncle, & Ere Chr. 1156. on l'invita de profiter de l'occasion Mohammed pour reprendre sa couronne. Il revint en effet en toute diligence, rentra dans Hamadan, & se remit sur

le trône.

Soliman-Schah reconnut bientôt Le Calife le tort qu'il avoit eu de prendre l'al-donne des troupes à Se larme aussi chaudement qu'il avoit liman. fait. Il voulut réparer sa faute; mais il étoit trop tard, & il falloit une armée pour en venir à bout. Il eut recours à l'Atabek Ildighis, qui luipromit de s'employer pour le réta-

MOKTAPHI Hégire 551.

blir. L'Atabek sit part de son desfein à Moktaphi, qui pressentant l'a-Ere Chr. 1156. vantage qu'il retireroit de mettre sur le trône un Sultan, des dispositions duquel il étoit sûr, & que la reconnoissance lui attacheroit, consentit de joindre ses forces à celles de l'Atabek contre Mohammed.

Soliman perd une bataille.

On alla donc à la rencontre de ce Prince, qui ayant su de son côté les mouvemens que l'on faisoit, s'étoit préparé à recevoir fes ennemis. Il alla même au-devant d'eux; & s'étant avancé jusqu'auprès du fleuve Araxe, il les trouva qui venoient à lui. Il y eut dans cet endroit une bataille sanglante, où le malheureux Soliman fut battu, & contraint de prendre la fuite.

Hégire 552. Are Chr. 1157.

Après cette victoire, Mohammed résolut de se venger de ceux qui avoient donné des troupes à son ennemi. Il voulut d'abord attaquer le Calife, contre lequel il étoit doublement indisposé, tant à cause du refus constant que saisoit ce Prince de le reconnoître pour Sultan de Bagdet, qu'à cause de la protection qu'il avoit accordée à Soliman fon oncle & fon rival.

Mohammed conduisit ses troupes MOKTAPHY victorieuses en présence de Bagdet, Hégire 552. & fit le siège de cette place. Le Ca-Ere Chr. 1157life la défendit avec bravoure, & fit voir au Selgiucide qu'il lui disputeroit fort long-tems le terrain. Mais un événement qui arriva pendant ce siége délivra Moktaphi d'un ennemi qui auroit pu avec le tems réuffir à se rendre maître de sa capitale. Malek-Schah, que l'on a vu prifonnier au château d'Hamadan, se sauva de sa prison, & alla se résugier dans le Kuzistan. La crainte qu'eut Mohammed des menées de ce jeune Prince, le détermina à finir la guerre, pour aller se fortifier dans sa capitale. Il poussa néanmoins encore les attaques assez vigoureusement; mais en même-tems il laissa transpirer qu'il accéderoit volontiers à un accommodement, si le Calife vouloit y entendre.

Moktaphi y ayant consenti, on Hégire \$136. tint des consérences, dans lesquel-Erechr. 2158. les chacun soutint ses prétentions la fait un accommodement avec beaucoup de vivacité. Le Ca-avec le Calife. life sut cependant toujours inflexible sur ce qui pouvoit concerner son autorité; & il ne sit la paix qu'à condition que Mohammed n'auroit au-

K.V.

MORTAPHI Hégire 553.

cune jurisdiction ni dans Bagdet, ni dans l'Irak. Il permit seulement que Ere Chr. 1158. son nom fût prononcé dans les prières publiques. Il y eut encore un autre article qu'on lui passa, au sujet de la Princesse fille du Calife, que Mohammed demanda en mariage. Moktaphi la lui ayant promise, le traité Sut signé de part & d'autre, & le Sultan se retira dans sa capitale, où il mit tout en si bon ordre, que Malek-Schah fon frère n'ofa pas aller l'y attaquer.

Hégire 554.

Mort de Mohammed.

L'année suivante, qui avoit été des-Ere Chr. 1159 tinée pour la folennité du mariage de Mohammed, ce Prince partit de Hamadan pour aller au-devant de la Princesse, qui venoit de sortir de Bagdet avec un nombreux cortége, & des équipages de la plus grande magnificence. Mais le Sultan fut attaqué d'une fievre violente qui l'obligea de s'arrêter. Son mal augmentant d'heure en heure; il se vit bientôt à l'extrémité, & mourut sur la route même d'Hamadan, n'étant encore que dans sa trente-deuxiéme année.

Les Historiens font l'éloge de ce-Sultan, comme du Prince le plus accompli de son tems; aussi expéri-

menté dans le métier de la guerre, Mortaint que profond pour les affaires du ca-Hégire 554. binet, & grand protecteur des let-Ere.Chr.1159. tres & des Savans.

On dit que ce Prince se voyant près du dernier moment, voulut encore voir passer ses troupes comme en revue, aussi-bien que les gens de sa cour, & même ce qu'il avoit de plus précieux dans ses trésors. Après avoir donné beaucoup d'attention à chacun de ces différens objets, il s'écria: Comment est-il possible qu'une puissance aussi grande que la mienne ne soit pas capable de rendre mon mal plus léger, ni de prolonger ma vie d'un seul moment! Puis faisant un retour sur la vanité de tout ce qu'il avoit considéré si attentivement, il ajouta ces paroles si belles & si remarquables: Malheureux est celui qui s'attache à amasser toutes ces choses périssables, & qui ne fait pas son capital de celui en qui toutes choses se trouwent!

La mort de ce Prince sut une per- Malheureuse te d'autant plus considérable pour les expédition des Sangiar con-Selgiucides, qu'ils venoient de voir tre les Turcspérir encore un de leurs plus sameux mans. Sultans, qui étoit Sangiar, un des en-

K vj

MORTAPHI Hégire 154.

fans de Malek-Schah I. du nom: Ce Prince ayant eu pour partage la Erecht. 1159. grande province du Khoraffan, il s'éleva contre lui diverses puissances aufquelles il fit la guerre avec le plus grand succès pendant une longue sui-te d'années. Mais ayant entrepris malheureusement en 548. de châtier les Turcomans qui saisoient difficulté de lui payer le tribut auquel ils étoient obligés, il sut désait absolument dans une bataille qu'il leur livra, & demeura leur prisonnier. Il resta quatre ans chez ces peuples, parmi lesquels il eut beaucoup à souffrir. Ayant enfin trouvé le moyen de s'évader, il retourna dans ses Etats; mais il sut si touché de voir le dégât que ses ennemis avoient fait dans le Khorassan, qu'il tomba dans une noire mélancolie, qui fut bientôt suivie d'une maladie aiguë, dont il mourut l'an de l'Hégire 552.

Ce Prince fut tellement aimé & respecté de ses sujets, que même après fa mort on continua pendant une année entière, de publier son nomdans les Mosquées, comme s'il eût été vivant; on le surnomma Ekeander-Ibani, c'est-à-dire, le second Alexan-

drea

Ce Prince eut pour successeur Mah- MOKTAPHE moud-ebn-Mohammed-Khan, qui re- Hégire 554. gna dans le Khorassan pendant quel- Ere Chr. 1159. ques années; mais un parti de re- Fin de l'embelles s'étant élevé contre lui, & ce pire des Selgiu-Prince ayant pris les armes pour les Khorassan, réduire, sut battu, sait prisonnier, & enfin privé de la vue & de ses Etats; & depuis cette défaite, les Sultans Selgiucides qui regnoient encore dans les deux Îraks, tant Arabique que Persique, ne posséderent plus rien dans toute l'étendue du Khoraflan.

Moktaphi paroissoit alors au comble de ses vœux. La décadence de la maison Selgiucide lui annonçoit Mort de que désormais il n'auroit plus à craindre que des vassaux orgueilleux osassent entreprendre de lui faire la loi. Il est vrai que les Atabeks commençoient à se rendre redoutables; mais ils paroissoient respecter la dignité califale, & n'avoient point encore osé empiéter sur son autorité. Le Calife n'eut pas le plaisir de jouir longtems de ses avantages. Il mourus l'an de l'Hégire 555. & eut pour faccesseur Mostanged-Billah son fils.

Khondemir rapporte que Mokta-

Hégire 555. Ere Chr. 1160.

MORTAPHI Hégire 555.

phi ayant été informé en 552. que la porte du temple de la Mecque é-Exe Chr. 1160. toit entiérement délabrée, il en fit faire une neuve couverte de lames d'argent doré; & en la faisant transporter à la Mecque, il ordonna que l'on rapportat l'ancienne, dont il employa les débris à se faire faire un cercueil.

Suite des Califes Fatimites.

Ce fut sous le regne de ce Prince, & l'an de l'Hégire 544. que mourut Hafedh-Lédinillah, huitiéme Calife des Fatimites en Egypte. Il avoit succédé à Amer-Béahkamillah en 524. & il eut pour successeur Dhafer-Béemrillah son fils, sous le regne duquel les Croisés assiégerent & prirent la ville d'Ascalone. Ce Prince mourut l'an de l'Hégire 549. & laissa un fils qui n'avoit pas encore cinq ans. Il fut proclamé Calife fous le nom de Faïez-Be-Nasrillah. Son regne ne fut que d'environ dix ans, & il mourut en 555. Adhed-Lédimillah, petir-fils de Hafedh, dont on vient de parler, monta sur le trône. Ce Prince sut le dernier Calife de la race des Fatimites en Egypte. On verra ci-après l'Histoire de l'extinczion de cette fameuse dynastie.



# MOSTANGED - BILLAH.

#### LI. CALIFE.

Es Historiens ne nous fournif- MOSTANGER. fent que fort peu de choses à Hégire 555. dire du regne de ce Calife, qui a cependant occupé le trône pendant plus de dix ans.

Les premiers jours de son regne Conspiration furent violemment agités par une contre Mostanged, qui est conspiration tramée par Abou-Ali découverte, son frère, qui voulut lui enlever la couronne, & même le faire assafsiner.

Ce complot devoit être exécuté dans l'intérieur même du palais. La mere du Calife étoit à la tête, & elle y avoit fait entrer une partie des femmes du palais, qui avoient accepté l'horrible commission de poignarder ce Prince.

Abulfarage, qui convient du com-

Mostanged. plot, rapporte le fait un peu diffé-Hégire 555. remment. Il dit que Mostanged & Abou-Ali n'étoient frères que du côté du père, & non du côté de la mère; & que la Princesse mère d'Ali, voulant mettre son fils sur le trône, forma le dessein d'assaffiner Mostanged, que Moktaphi avoit déclaré son successeur. Elle communiqua son projet aux semmes du palais, qui s'étant chargées de l'exécuter elles-mêmes, reçurent chacune un couteau des mains de la Princesse. C'étoit l'instrument dont elles devoient se servir pour tuer le Prince, lorsqu'il viendroit au palais pour s'informer de la situation de son père; car, selon Abulfarage, Moktaphi n'étoit pas mort, il étoit seulement à l'extrémité. Ce même Auteur ne dit point qu'Ali fût compliqué dans cet assassinat.

> Ce complot ayant été découvert par un des eunuques de Mostanged, il courut en informer son maître, qui prit aussitôt les mesures convenables pour s'assurer des personnes qui devoient l'exécuter. La Princesse sur ensermée pour le reste de

fes jours, & les autres femmes ses Mostaneed. complices furent noyées dans le Ti- Hégire 555.

gre. Regne tran-Il n'y eut dans la suite du califat quille de Mos-

de ce Prince aucun événement d'é-tanged. clat. Son regne se passa très-tranquillement. Les Selgiucides, dont la dynastie tiroit à sa fin, ne cherchoient plus à exciter de mouvemens dans Bagdet. Contens du stérile honneur d'être encore nommés dans les prières publiques, ils paroiffoient ne rien demander de plus, & s'occupoient seulement à réparer les débris de leur fortune, dans d'autres provinces où ils avoient vu leur puissance au plus haut degré d'élévation.

La tranquillité du regne de Mostanged fit le bonheur des peuples, expofés depuis long-tems aux fureurs des partis, qui mettoient tout en combustion pour fatisfaire leur ambition & leur cupidité. Le commerce se ranima pour lors à Bagdet, & dans toutes les dépendances du Calife. Les Savans, qui malgré le tumulte des armes avoient toujours suivi leurs études dans les tems de

Hégire 555.

Mostanged désordres, firent encore plus de Arc Chr. 1160. progrès, lorsqu'ils purent travailler sans inquiétude. Le Calife, de son côté, profita de ce tems de repos pour faire regner l'équité, la justice & le bon ordre dans ses Etats; & il fit les plus sages reglemens, dont l'exécution devoit faire la féli-

cité des peuples.

Khondemir cite un trait admirable de l'amour de ce Prince pour la justice. Ce Calife ayant fait mettre en prison un homme convaincu d'être un calomniateur; plusieurs Grands de sa cour qui s'intéressoient à ce prisonnier solliciterent sa grace; mais ce fut inutilement; ce Prince fut inexorable. L'un d'entr'eux comptant pouvoir stéchir le Calife, en sacrifiant quelque argent pour fauver le criminel, proposa de donner deux mille écus d'or. Mostanged répondit à celui qui étoit venu lui faire cette proposition: Mettez-moi entre les mains un autre homme qui ait toutes les mauvaises qualités de ce prisonnier, & je vous en ferai compter dix mille; car je souhaite extrêmement de purger mon Etat de cette peste.

DES ARABES. 235
Ce grand Prince qui méritoit de Mostanger.
vivre plus long-tems pour le bonheur Hégire 566.
de ses peuples, mourut après dix ans Mort de & un mois de regne, l'an de l'Hégire Mostanged.
566. Il eut pour successeur Moktadi-Billah son fils.





# MOKTADI-BILLAH.

### LII. CALIFE.

MOKTADI. Hégire (66. Ere Chr. 1170.

E fut sous le regne de ce Prince qu'arriva la grande révolution qui remit l'Egypte sous l'autorité des Abbassides, par la ruine de la fameuse dynastie des Fatimites, qui subsisse de deux cents ans. Sans ce mémorable événement, Moktadi auroit été aussi peu connu que son père: car excepté une querelle peu intéressante qu'il eut avec son Visir, les Historiens ne rapportent rien de ce Prince, sinon qu'il rendit la justice, & qu'il aima les sciences.

N'ayant donc rien à dire en particulier de ce Calife, je me retrancherai à décrire l'étonnante catastrophe qui enleva aux Fatimites l'autorité calisale, pour la reporter dans la maison des Abbassides.

Le Prince Fatimite qui regnoit Hégire 566. alors en Egypte étoit Adhed-Lédinillah, petit-fils de Hafedh, & suc-cesseur de Faïez. Il étoit monté sur le trône en 555. & avoit eu peu après son avénement à la couronne de grands démêlés avec plusieurs Visirs successivement. On a déja dit que ces Ministres traitoient depuis longtems les Califes Fatimites à peu près comme les Emirs avoient traité les Abbassides; ils ne leur laissoient absolument aucune autorité.

La hauteur insupportable des deux premiers qui avoient rempli cette charge, ayant été cause que l'un avoit été chassé & l'autre assassiné, il en vint un troisiéme aussi insolent que les autres, & dont il ne fut pas si aisé de se défaire.

Schauer ( c'est ainsi que s'appelloit Adhed imce Visir) prit une telle autorité en plore le se-Egypte, qu'il leva même des trou-reddin contre pes pour faire exécuter ses ordres son Visir. au préjudice de ceux du Calife. Adhed ne se sentant pas le plus fort, & ne voulant pas cependant souffrir les procédés de son Visir, implora le fecours d'un Prince déja fameux par

Moktadi ses exploits, qui étoit depuis quel-Hégire 566. EreChr. 1170. que tems maître de presque toute la

Syrie.

C'étoit le brave Noureddin, connu dans nos Histoires sous le nom de Noradin, Ce Prince, comme on a déja dit, étoit fils de l'Atabek Zenghi. A la mort de son père, il joignit aux Etats dont il héritoit, les villes d'Alep, d'Emesse, & s'empara enfin de la ville de Damas. On lui donne le titre de Sultan de la dynastie des

Atabeks de Syrie.

La puissance de ce Prince & sa haute réputation engagerent le Fatimite à le prier de vouloir bien le fecourir dans l'embarras où il fe trouvoit. Noureddin, qui étoit attaché aux Abbassides, ne sit pas cependant difficulté de se prêter aux sollicitations du Fatimite, comptant bien tôt ou tard tirer parti pour lui-même de cette demarche. Il promit donc à Adhed les secours qu'il lui demandoit; & en effet, il fit passer peu après en Egypte une forte armée, sous la conduite d'un de ses Généraux nommé Schirkoueh.

Kouch.

Noureddin lui Ce Général étoit originaire du pays des Curdes. Avant de s'atta-

cher à Noureddin, il avoit servi long-Moktable tems sous l'Atabek Zenghi, & s'étoit Ere Chr. 1170. fait une grande réputation d'habileté & de valeur, aussi-bien que Aïoub son frère, qui devint dans la suite très-célebre par la fameuse dynastie des Ajoubites, ainsi appellée de son nom. Elle fut fondée par Salaheddin son fils, si connu dans l'Histoire sous Salaheddin. le nom de Saladin. Ce jeune Prince marchant de bonne heure sur les traces de son père & de son oncle, se fit bientôt un grand nom. Il fervit dans diverses occasions sous les ordres de l'un & de l'autre; & dans le tems que Schirkoueh fut envoyé pour commander les secours qu'on envoyoit au Calife d'Egypte, il continua de servir en Syrie sous les ordres de son père dans les armées de Noureddin.

Origine de

Schirkoueh remplit parfaitement schirkouch les espérances qu'on avoit fondées est fait Emir sur sa bravoure. Il marcha à la ren-d'Egypte. contre de Schauer, le battit & le tua même de sa propre main. En reconnoissance de cet important service, le Calife lui donna le furnom d'Assad-Eddin, c'est-à-dire, Lion de la foi, & le titre de Malek-al-ManMortadi. sour, qui signisse, Roi victorieux:

Hégire 566.

Ete Chr. 1170. il le nomma en même-tems Emir-Algiousch, c'est-à-dire, Généralissime

de ses armées.

Salaheddia lui fuccéde.

Le brave Schirkoueh ne jouit pas long-tems de ces honneurs. Il mourut en 564. Le Calife, fensiblement touché de la perte d'un Général en qui il avoit mis toute sa consiance, ne crut pas pouvoir rien faire de mieux, que de la transmettre à celui qui paroissoit en être le plus digne dans la famille de ce grand homme. Il écrivit donc à Noureddin, & le pria instamment de lui envoyer Salaheddin sils d'Aïoub, pour remplir la place de son oncle.

Noureddin se rendit aux sollicitations du Calife, & cette démarche commença la ruine des Fatimites d'Egypte, & sut satale pour la suite à la famille même de Noureddin.

Dès que Salaheddin se sur rendu auprès d'Adhed, ce Calise s'empressa de lui donner toutes les marques de la plus grande confiance. Il lui conséra le commandement général de toute l'Egypte, & l'honora du titre de Malek-al-Nasser, qui signisse, Prince victorieux.

Noureddin

Noureddin eutlieu d'abord de se MOKTADE, séliciter de la conduite que tint ce Hégire 566. nouveau Général à son arrivée en Egypte. En effet, Salaheddin, quoi- de la dynastie que parvenu presque subitement au des Fatimites en Egypte. plus haut degré de puissance auprès du Calife, parut en disposition de ne jamais oublier ce qu'il devoit à son ancien maître; & il écrivit à Noureddin, que malgré toutes les charges & les dignités dont il venoit d'être gratifié à la cour des Fatimites, il ne se regarderoit jamais que comme son lieutenant en Egypte, & qu'il se seroit un devoir de suivre scrupuleusement tout ce qu'il lui plairoit d'ordonner.

Ce Général, qui connoissoit les dispositions de Noureddin, n'attendit pas ses ordres pour commencer à se déclarer contre les Alides, & par conséquent contre les Fatimites, qui prétendoient être de leur sang. Dès que le Calise l'eut revêtu de titres & de charges, & qu'il lui eut conséré de plus la dignité suprême de Visir, le premier acte d'autorité qu'exerça Salaheddin, sut de déposer tous les Juges & Gouverneurs d'Egypte qui faisoient prosession de la secte d'Ali,

Tome IV.

MORTADI. & il informa sur le champ Noureddin. de la démarche qu'il avoit cru devoir hafarder.

Hégire 567.

Ce Prince n'avoit garde d'y trou-Ere Chr. 1171. ver à redire. Bientôt après il envoya des ordres, dont l'exécution porta le dernier coup à la dynastie des Fatimites. Il manda à Salaheddin de supprimer le nom d'Adhed dans toutes les Mosquées de l'Egypte, & de faire publier à sa place celui de Moktadi, au nom duquel il voulut aussi que la monnoie fût frappée dans toute l'étendue de cette province.

Adhed ne put pas être informé de ces ordres. Accablé du chagrin que lui avoit causé la première démarche de l'ingrat Salaheddin, il étoit tombé malade dès l'instant qu'il avoit appris l'arrêt porté contre ceux qui professoient la secte d'Ali, dont il prétendoit être le chef. Ce Calife se représentant les suites sunestes d'un premier pas aussi hardi, succomba sous le poids de sa douleur, & il mourut dans le tems que Noureddin envoya l'ordre fatal qui alloit décider de la ruine des Fatimites.

Moktadi est Après la mort de ce Prince, Salareconnu Calife heddin fe rendit maître absolu dans

toute l'Egypte, sous l'autorité néan-Mortant, moins du Calise de Bagdet, qui ren-Hégire 567. Ere Chr. 1171. tra alors dans tous les droits dont les Abbassides avoient été dépouillés depuis plus de deux cents ans. Ainsi sut anéantie cette sameuse dynastie des Fatimites, & Moktadi eut la gloire de se voir reconnu pour le seul légitime Calise, & pour le véritable

Iman de la religion.

Dès qu'Adhed sut expiré, Salaheddin prit possession du palais impérial & des trésors de ce Prince.
Il y avoit des richesses immenses,
que les Fatimites avoient amassées
d'autant plus facilement, que tout
le commerce des Indes s'étoit fait en
Egypte depuis un grand nombre d'années. Ebn Athir, Auteur Arabe,
rapporte que parmi la quantité considérable de pierres précieuses qui faisoient partie du trésor d'Adhed, il y
avoit entr'autres un rubis qui pesoit
dix-sept dragmes Arabiques, c'est-àdire, près d'une once & demie.

Salaheddin, maître de l'Egypte, Hégire 563. oublia bientôt les obligations qu'il Ere Chr. 1172. avoit à Noureddin. Se trouvant en Salaheddin fe rend maître état de se soutenir par lui-même, il absolu en Ecrut n'avoir plus besoin de la pro-gypte.

L ij

Mortablitection de ce Prince, & il résolut l'égire 168. de s'établir en souverain absolu sur le trône qu'il venoit de conquérir. Mais pour réussir dans ce grand projet, il étoit nécessaire de gagner l'affection des Egyptiens, & d'éteindre peu à peu dans leur cœur l'inclination qu'ils paroissoient avoir pour la

famille & la doctrine d'Ali.

Ce Prince s'y prit affez habilement pour exécuter ce dessein. Ayant fait réflexion que ce vif penchant des peuples pour les Alides étoit l'ouvrage du tems & de l'éducation, il prit ce moyen pour leur inspirer un sentiment contraire : ainsi, au lieu de prendre les armes, & de répandre beaucoup de sang pour éteindre des idées qui leur étoient comme naturelles, il prit le parti de temporisser, & de faire par insinuation ce qu'il n'auroit pas exécuté si heureusement à sorce ouverte.

Il commença par établir différens colléges ou académies, & mit à la tête des gens habiles, qui lui étant dévoués, enseignerent la doctrine qu'il jugeoit à propos de répandre; c'est-à-dire, que les principes que l'on y enseignoit, étoient absolument

Hégire 568.

opposés à la doctrine d'Ali. On s'ac-MORTADIS coutuma insensiblement à entendre EreCht. 1172. ces Docteurs. Leurs savantes leçons firent bientôt des profélytes; & lorsque Salaheddin eut été informé des progrès journaliers que faisoient les Egyptiens, il fit en leur faveur de nouveaux établissemens, dont il retira dans la suite les plus grands avantages. Ce fut alors qu'on vit élever dans la ville du Caire ce fameux édifice, qui fut appellé Al-Madraffah Al-Schafiah, c'est-à-dire, Collège de Schafei, dans lequel on devoit enseigner la théologie & la jurisprudence Musulmane, suivant les principes de l'Iman Schafei, \* dont la doctrine

<sup>\*</sup> Schafei étoit originaire de Gazah en Palestine. 'Il avoit demeuré à Bagdet jusqu'à l'an 198 de l'Hégire, qu'il passa en Egypte pour y étudier sous un Docteur très-célebre. Il est le premier qui ait écrit sur la Jurisprudence parmi les Musulmans. Il a fait un ouvrage, dans lequel il a compris tout le droit tant civil que canonique selon la doctrine des Mahomérans. Il a aussi composé un livre intitulé Sonan: c'est un recueil de traditions, non écrites par le Légissateur, mais composées seulement sur ce que l'on a appris de sa bouche par le rapport de personnes digues de foi. Ceux qui suivent ces traditions sont appelles Sunnites; ce sont les orthodoxes parmi les Musulmans: ceux qui leur sont opposés s'appellent Schutes, & sont regardes comme hérétiques. Ceuxri croient que l'Imamat, dignité qui comprend toute l'autorité spirituelle & temporelle sur les Musulmans, appartient de droit divin à Ali & à ses

MORTADI. étoit contraire à celle qu'enseignoient les sectateurs d'Ali.

Hégire 169. Ere Chr. 1173.

Tout réussit selon les idées de Salaheddin. Il y eut cependant quelques zélés qui cabalerent pour remettre la couronne dans la famille des Fatimites. Ils proclamerent à cet effet un des leurs, nommé Amarahben-Ali-al-Jemini, qui avoit la réputation d'être un excellent Poëte. Salaheddin ayant aussitôt cassé cette élection, il n'en fut bientôt plus parlé: & le nouveau Calife qui entendoit mieux à faire des vers qu'à porter une couronne, fut trop heureux qu'on ne se vengeât point sur lui de la démarche à laquelle il s'étoit prêté; il en fut quitte pour donner son abdication.

La trop grande autorité que Salaheddin prenoit en Egypte pensa être cause de sa perte. Noureddin, dont le projet avoit été de rétablir les Abbassides dans le califat d'Egypte, & de jouir auprès d'eux des honneurs que ces Princes lui avoient accor-

descendans. Les Sunnites assurent le contraire, suivant les maximes rensermées dans l'ouvrage de Schaseï. Cet Auteur prétendoit descendre de Abdal-Mothleb, aïeul de Mahomet.

dés, ne voulut pas souffrir qu'un de MORTADI. fes Généraux tentât de les partager Ere Chr. 1173. avec lui. Il fit donc avertir Salaheddin de se tenir dans les bornes de son devoir; mais ce Général, fier de l'immense crédit qu'il s'étoit acquis parmi les peuples, n'eut pas beaucoup d'égard aux remontrances de Noureddin.

Ce Prince voyant bien qu'il ne pouvoit le réduire que les armes à la main, entra en Egypte avec des troupes nombreuses, & s'avança vers la capitale avec un appareil si sormidable, que Salaheddin fut obligé de lui abandonner la place & de se mettre en sureté.

Il fit cependant bientôt après son accommodement avec Noureddin, Noureddin. qui partit presqu'aussitôt pour retourner en Syrie, où il mourut peu de tems après son arrivée. Une esquinancie dont il sut attaqué dans le château de Damas, l'emporta en peu de jours l'an de l'Hégire 569.

Telle fut la fin d'un des plus grands Princes qu'aient eu les Musulmans. Il joignoit à beaucoup de bravoure & d'intrépidité, un grand amour pour la justice, & beaucoup de zéle pour

Mort de

Hégire 569. Ere Chr. 1173.

MONTADI. sa religion. Il étoit d'une piété si exemplaire, que les Mahométans le regardent comme un de leurs Saints. Ben-Schunah, parlant de ce Prince, fait en peu de mots un éloge bien frappé des vertus de ce grand homme. Il a joint, dit-il, une grandeur d'ame incomparable, avec un profond abaissement de cœur devant son Scigneur; & il a fait voir à ses sujets, lorsqu'il prioit dans le temple, un sanctuaire dans un autre sanctuaire.

nrend des mefures pour s'emparer fes Etats.

Salaheddin. La mort de ce Prince mit Salaheddin à fon aise. Il reprit toute aude torité en Egypte, de sorte que quoique le Calife de Bagdet y sût reconnu pour légitime souverain, c'étoit Salaheddin qui donnoit les ordres, & qui avoit soin de les faire exécuter. Bientôt après il s'empara de quelques places qui avoient appartenu à Noureddin; mais ce ne fut d'abord que sous le prétexte de les conserver aux enfans de ce Prince.

Hagire 570.

.

Noureddinavoit laissé un fils nom-Ere Chr. 1174 mé Al-Malek-al-Saled-Ismaëlqui, n'avoit encore qu'onze ans. Salaheddin le reconnut pour légitime successeur des biens & des dignités de son père.

Il eut soin de faire publier son nom MOKTADT. dans les Mosquées après celui de Hégire 570. Moktadi; & enfin, il fit tout ce qu'il falloit pour donner à penser qu'il vouloit reconnoître dans la personne du jeune Prince les obligations qu'il avoit à son père. Mais la foiblesse de l'âge d'Al-Malek l'exposa aux insultes de quelques Princes ses voisins. Salaheddin s'étant transporté dans les villes de Damas & de Hems, pour tenir en respect ceux qui avoient voulu faire irruption sur ces places, s'accoutuma insensiblement à y commander; & oubliant ce qu'il devoit au maître légitime de ces villes, il s'y établit en souverain, & on n'y reconnut bientôt plus d'autre autorité que la sienne.

L'année suivante il leva entiere- Hégire 17% ment le masque, de sorte qu'on le EreChr. 11-750 vit à la tête de ses troupes, marcher contre Al-Malek, & aller l'attaquer dans la ville d'Alep, où ce jeune Prince s'étoit réfugié. Cette entreprise ne réussit pas : les habitans d'Alep firent une défense si vigoureuse, que Salaheddin, malgré toute sa bravoure, sur obligé de céder au tems

& de se retirer.

MOKTAUI. Hégire 571. Ere Chr. 1175.

Pendant que tout étoit ainsi agité en Egypte & en Syrie, Moktadi avoit toujours joui affez tranquillement des avantages que les partisans des Abbassides lui avoient acquis dans ces vastes contrées. Content de voir son nom rétabli dans une province où la mémoire de ses ancêtres ne subsistoit presque plus, il se trouvoit trop heureux de remtrer en possession d'un bien sur lequel depuis long tems il n'avoit que des vues afsez indifférentes; & quoiqu'il sût avec quelle autorité Salaheddin gouvernoit ce pays, c'étoit encore beaucoup pour lui d'être fûr que dans cette province, aussi-bien que dans la plus grande partie de l'Orient, lui feul étoit reconnu pour Calife, & pour le véritable Iman du Mulfulmanisme.

Hégire 172. Ere Chr. 1176.

Occupations de Mostadi.

Moktadi passoit donc des jours heureux à Bagdet. Il aimoit la justice, & s'occupoit à la rendre à ses sujets: & lorsque, ses devoirs remplis, il lui restoit quelque tems de libre, il le consacroit au commerce des Savans, avec lesquels il se faisoit un plaisir d'avoir de fréquens entretiens. L'exemple du Prince sit, com-

me c'est l'usage, une grande impres-MORTADE. sion sur le public, & contribua insi-Hégire 572. niment à donner une nouvelle vigueur aux sciences & aux arts, qui étoient depuis long-tems en grande recommendation dans presque tout l'Empire Musulman.

L'humeur douce & tranquille de Révolte de Moktadi fut en quelque façon la Kimar. source des troubles qui s'éleverent dans Bagdet. Cothbeddin-Kimar, Général des troupes de ce Prince, abusant de ses bontés, imagina pouvoir tout entreprendre; & en effet, il disposoit de tout dans cette capitale, sans daigner même prendre l'avis du Calife.

Ce Prince dissimula pendant assez Hégire 574. long-tems, & n'auroit peut-être rien Ere Chr. 1178. fait pour s'opposer aux entreprises de ce Général; mais Zéhir-ben-Atthar, Visir du Calife, ne sut pas aussi tranquille que son maître. Il commença par faire des réprimandes à Kimar sur ses procédés; & voyant qu'elles ne servoient de rien, il fit prendre dans le confeil des résolutions affez vigoureuses pour faire rentrer le Général dans son devoir. Cehui-ci irrité de voir qu'on prétendoit

L vi

MORTABI. prescrire des bornes à son autorité; Hégire 574. Ere Chr. 1178. s'en prit au Visir, & résolut de s'en défaire. L'habitude dans laquelle il étoit de tout ofer ouvertement, l'empêcha de prendre des mesures sourdes pour exécuter son dessein : au contraire, il alla en plein jour avec des troupes investir la maison du Visir, dans le dessein de se saisir de sa

personne.

Le Visir ayant été heureusement averti assez tốt pour se mettre à couvert, fortit de chez lui, alla se réfugier au palais impérial, & abandonna sa maison, que Kimar livra à fes foldats pour la piller. Ce premier pas si hardi sut bientôt suivi d'un autre encore plus téméraire : le Général fit avancer fes gens vers le palais, dans l'espérance que le Calife intimidé ne prendroit point les intérêts de son Visir, & qu'il le lui livreroit pour éviter un plus grand tumulte. Mais il arriva tout le contraire. Le Calife irrité de voir avec quelle insolence son propre Général abusoit de l'autorité qu'il lui avoit donnée sur ses troupes, parut sur un balcon de son palais, vis-à-vis duquel le tumulte des foldats avoit atti-

tans, & il leur dit: Vous voyez, mes Hégire 574.
enfans, l'insolence de Kimar, & de
quelle maniere, transgressant les bornes du pouvoir que je lui ai donné, il
entreprend tous les jours sur mon autorité. Pour commencer à le punir de
cet attentat, je vous abandonne tous
ses biens, & je me réserve seulement
de décider du châtiment de sa per-

Sonne.

La populace, qui n'aime que le désordre, n'eut pas plutôt entendu la permission que donnoit le Calise, qu'aussitôt elle courut vers la maison de Kimar, & y mit tout au pillage: en vain ce Général essaya de s'y opposer en y conduisant ses troupes, le nombre de ceux que le pillage attiroit s'augmentant d'un instant à l'autre, il sut impossible de les écarter, & Kimar lui-même, malgré le monde qu'il avoit auprès de lui, n'auroit pas échappé à la sureur du peuple, s'il n'eût pris le parti de la retraite. Il se sauva à Mossul, où il mourut quelque tems après.

L'année suivante sut la derniere

Hégire 575. Ere Chr. 1179.

Mort de Moktadi.

MORTADI du regne de Moktadi. Ce Prince sur regreté de tous ses sujets; & en effet, il étoit d'une douceur & d'une bonté qui lui attiroient l'amour & les respects de tous ceux qui le connoissoient. Il eut pour successeur Nasfer-Ledinillah fon fils.





## NASSER - LEDINILLAH.

## LIII. CALIFE.

Asser sut proclamé Calife NASSER.
immédiatement après la mort Hégire 575.
EreCht. 1179. de son père, & il se vit reconnu, comme lui, pour le feul & légitime Calife des Musulmans. Ce n'est pas qu'il n'y eût encore quelques Souverains qui portassent ce nom. Un Prince Fatimite étoit Calife en Afrique, & un autre de la branche des Ommiades étoit revêtu de la même qualité en Espagne; mais ces Princes n'étoient reconnus que par leurs sujets immédiats, au lieu que depuis la chute du dernier Calife d'Egypte, les Musulmans en général, tant en Egypte qu'en Syrie, en Arabie & ailleurs, ne regardoient plus pour leur légitime Souverain que le seul Calife de Bagdet.

Cette grande révolution qui ve-

NASSER. Hégire 575. EreChr. 1179.

noit de rétablir en quelque façon la dignité des Califes dans son ancien état, ne les rendit pas pour cela plus puissans; car excepté leur capitale où ils n'étoient plus troublés dans l'exercice de leur autorité, ils se trouvoient par-tout ailleurs extrêmement gênés par différens Princes qui affectoient chacun la souveraineté dans l'étendue de leur territoire, quoiqu'ils reconnussent la suprématie du Calife de Bagdet. Peu contens des titres d'Emir ou d'Atabek dont ils s'étoient décorés d'abord, ils prirent hardiment la qualité de Sultan, & il y en avoit alors prefqu'autant que de Gouverneurs.

Naffer confirme à Sala. d'Egypte & de

Syrie.

Le plus redoutable & le plus puisheddin la qua. fant de tous étoit le fameux Salalité de Sultan heddin, qui avoit le titre de Sultan d'Egypte & de Syrie, qualité qui lui fut confirmée autentiquement par Nasser, à son avénement à la couronne. Outre le motif de reconnoissance qui engageoit le Calife à combler de bienfaits un Prince à qui il étoit redevable de l'extinction des Fatimites, il se ménageoit d'ailleurs pour la suite un protecteur, dont la seule réputation suffisoit pour arrêter

les complots de plusieurs petits Sou- NASSER. verains de la province de Syrie, qui EreChr. 11794 conservant quelque reste d'affection pour les Fatimites, auroient pu cabaler en leur faveur contre les Abbaffides.

Mais les Califes n'avoient pas beaucoup à craindre de ce côté-là. La plupart de ces Souverains étoient trop occupés, ou à se faire la guerre entr'eux pour tâcher d'augmenter leurs domaines, ou à se défendre contre Salaheddin, dont la puissance devenoit en effet de jour en jour plus formidable. Je vais rapporter la suite des conquêtes de ce Prince. Ce détail fervira du moins à remplir les commencemens du regne de Nafser, sur lesquels les Historiens ne fournissent que très-peu de lumière. D'ailleurs l'Egypte & la Syrie étant rentrées sous la domination des Califes de Bagdet, ce qui s'est passé dans ces provinces ne doit plus être regardé comme étranger à l'Histoire de ces Princes; c'en est même en quelque façon une partie nécessaire.

Quelque redoutables que fussent les forces & la puissance de Salaheddin, il eut cependant le sort de tous les

NASSER. autres conquérans; c'est-à-dire, que Hégire 575. ses entreprises ne surent pas toujours heureuses: & il se vit quelquesois arrêté dans sa course par des obstacles affez légers en apparence, tandis que dans d'autres conjonctures il franchissoit avec le plus grand succès des difficultés qui paroissoient infurmontables.

> Ce Prince, qui devoit toute fa fortune aux Atabeks de la maison de Zenghi, d'où descendoient Noureddin & Al-Malek fon fils, avoit, comme on a dit, donné les plus grandes marques d'ingratitude, en tâchant de dépouiller ce dernier du riche héritage qu'il avoit eu de son père. Après lui avoir enlevé les villes de Damas & de Hems, il avoit inutilement attaqué Alep, d'où il avoit été repouffé par la valeur des habitans. Salaheddin parut alors renoncer à fon projet; & il sut quelque tems sans rien faire autre chose que de bien établir son autorité en Egypte, & prendre des mesures pour conserver les conquêtes qu'il avoit commencé à faire dans la Syrie & la Mésopotamie.

Pendant ce tems-là, l'Atabek Al-

Malek, fils de Noureddin, & qui NASSER. comme son père, prenoit le titre de Ere Chr. 1181. Sultan, mourut à Alep, qui étoit le siége principal de sa souveraineté. tan de Syrie. Ce Prince n'ayant point d'enfans, choisit pour héritier son cousin ger-main nommé Ezzedin-Massoud. Ce nouveau Sultan ou Atabek étoit déja Souverain d'une grande partie de la Mésopotamie, dont il avoit hérité à la mort de son père Cothbeddin Masfoud, qui avoit eu ce territoire en partage par la libéralité de son frère Nouredin père d'Al-Malek. C'est d'Ezzedin que sont descendus les autres Princes de la dynastie des Atabeks de l'Irak.

Salaheddin, qui s'étoit déja ren-Hégire 578. du maître de quelques places dans la Mésopotamie, crut pouvoir facile-affiége Mossul ment s'emparer du reste de cette pro-sans succès. vince sous le nouveau Sultan. Il alla donc mettre le siége devant Mossul, qui étoit la capitale, & sit les plus grands essorts pour réduire cette place. Il forma entr'autres le hardi projet de détourner le cours du Tigre qui arrosoit cette ville, & il sit ouvrir à cet esset un large canal du côté de Ninive; mais le Sultan

NASSER. Hégire 578. Ere Chr. 1182. se désendit avec tant de bravoure & fut si vigoureusement soutenu par les habitans, que Salaheddin fut obligé de suspendre son entreprise.

Il prend Miavec Ezzedin.

Ce Prince alla se consoler de cetfatckin, & disgrace par la prise de Miasarcavantageux a- kin, place de Syrie, qu'il emporta après un siège de peu de durée. Cet avantage ayant paru ranimer le courage de ses troupes, il les ramena devant Mosful, & recommença les attaques avec plus de vigueur qu'il n'avoit encore fait. Il y éprouva la même résistance : de sorte que quelque tems après il leva encore le siège; mais ce sut d'une saçon bien glorieuse pour lui; car il y eut un traité conclu, par lequel ce Prince, en se retirant de devant Mossul, acquit néanmoins dans cette place des droits peu différens de ceux dont il auroit joui s'il s'en fût rendu maître. Il fut stipulé que son nom seroit proclamé aux prieres publiques dans les Mosquées de Mossul & des villes qui en dépendoient, & que la monnoie courante seroit frappée à son coin.

Salaheddin s'étant retiré à ces con-Ezzedin céde la principauté ditions, Ezzedin travailla à faire rétablir les fortifications de Mossul, & deddin.

à réparer dans les environs tout le Nasser. dégât que les troupes ennemies y Hégire 578. avoient occasionné. Peu après, se trouvant apparemment embarrassé pour défendre ses différens Etats contre les irruptions d'un Prince aussi entreprenant que Salaheddin, il se démit de la principauté d'Alep en faveur d'Omadeddin son frère, & se réduisit à ce qu'il possédoit en Méso-

potamie.

Le nouveau Sultan d'Alep ne Hégire 579. conserva pas long-tems le présent Ere Chr. 1183. qu'on venoit de lui faire. Salaheddin Salaheddin Salaheddin s'en empare. voulant augmenter ses domaines en Syrie, parut bientôt devant Alep, & battit la place avec tant de fureur, qu'Omadeddin, qui appréhendoit d'être totalement ruiné s'il venoit à être forcé par l'ennemi, prit le parti de lui proposer un accommodement, par lequel il consentoit de remettre Alep entre ses mains, à condition qu'on lui donneroit quelque place en échange. Salaheddin, qui bruloit d'impatience d'entrer en possession d'une principauté au moyen de laquelle il alloit se voir maître de toute la Syrie, accéda volontiers aux propositions d'Omadeddin. On mit bas les

NASSER. armes de part & d'autre; & Alep ayant éte remis entre les mains du Sultan d'Egypte, Omadeddin se retira dans d'autres terres qui lui appartenoient.

Hégire 580.

C'est ainsi que la principauté d'A-EreChr. 1184 lep passa sous la puissance de Salaheddin. Cet événement fut célébré par les Ecrivains du tems, & surtout par les Poëtes, qui en parlerent comme d'une conquête qui annonçoit pour la suite les succès les plus éclatans. Mohieddin, Cadhi \* de Damas, fit à ce sujet une piece de vers, à la fin de laquelle le Poëte s'adresfant à Salaheddin, lui disoit : Vous avez pris Alep dans le mois de Séfer, \*\* & je vous annonce la con-

> \* \* Cadhi signifie chez les Musulmans un Juge qui décide parmi eux tous les points de droit, & même de religion, par appel néanmoins au Mufti, qui est le souverain Juge en cette matière. D'Herbelot

Bibliot. Orient.

<sup>\*\*</sup> Voici l'ordre des-mois Arabiques. 1. Moharram, 2. Sefer, 3. Rebiah premier, 4. Rebiah second, 5. Giomada premier, 6. Giomada second, 7. Régeb, 8. Schaban, 9. Ramadan, 10. Shaval, 11. Doulkâdah, 12 Doulhegiah. Il faut observer que l'année des Arabes ne contient que douze mois lunaires; qu'ainsi elle finit onze jours plutôt que l'année solaire, & qu'elle n'a pas un commencement fixe à certain tems. De maniere que le premier mois de l'année parcourt successivement toutes les saisons, & ainsi des autres mois en rétrogradant d'onze jours chaque année, ce qui fait un mois en trois ans.

quête de Jérusalem dans celui de NASSER. Régeb. Cette prédiction eut son ef- Hégire 580. fet; mais ce ne fut pas aussi promtement que le Poëte l'avoit auguré: car selon l'ordre des mois Arabiques, le mois de Régeb étant le cinquiéme après celui de Séfer, il sembloit que le Sultan devoit être maître de Jérusalem cinq mois après la conquête d'Alep, au lieu qu'il se passa quelques années avant que Sa-Jaheddin pût exécuter cette grande entreprise. Elle eut dans ce tems le fuccès le plus heureux, comme on dira bientôt; & ce qui dût beaucoup flater le Poëte, c'est que ce sut vraiment dans le mois de Régeb que Salaheddin emporta cette place.

Il ne tint pas à ce Prince de s'en rendre maître bien plutôt; car immédiatement après la prise d'Alep, son dessein étoit d'aller mettre le siège devant cette ville: mais comme c'étoit une entreprise d'une extrême importance, & qui par conséquent demandoit des préparatifs extraordinaires, il se retira à Damas dans l'intention d'y saire travailler à tout ce qui étoit nécessaire pour cet-

te expédition.

NASSER. Hégire (81. Ere Chr. 1185.

Mohammed pour s'empa-Salaheddin.

Mais ce grand projet fut retardé par un événement qui pensa changer Mesures de absolument toute la face des affaires: Salaheddin tomba malade, & rer des Etats de se trouva en peu de cems réduit à la dernière extrémité. Un de ses coufins, nommé Mohammed-ebn-Schirkouek, croyant qu'il n'en reviendroit pas, entreprit de dépouiller les enfans de ce Prince de la riche succession de leur père, & trama dans la ville de Damas différentes menées, au moyen desquelles il se fraya un chemin à la couronne, dont il comptoit s'emparer aussitôt après la mort de Salaheddin.

Ses espérances s'évanouirent bientôt. Le Prince, dont on n'attendoit de jour en jour que le dernier moment, revint insensiblement; & enfin, après une longue maladie, il recouvra entièrement la santé. Les premiers foins qu'il fe donna d'abord eurent pour objet de se désaire de Mohammed. Il avoit été informé de toutes les démarches que ce Prince ambitieux avoit faites pendant sa maladie; & il s'étoit bien promis de prendre des mesures pour débarrasser ses enfans d'un rival aussi entreprenant.

Mort de

Ce projet sut exécuté sans aucun NASSTR. éclat, & l'on sut fort étonné lors- Ere Chi. 1185. qu'on apprit que les gens de Mohammed étant entrés un matin dans Mohammed. fon appartement, l'avoient trouvé mort dans son lit. On ne dit point quelle sut la cause de cet accident; mais la plupart des courtisans soupçonnerent que le Sultan y avoit eu grande part, & l'on voit même dans quelques Auteurs panégyristes de ce Prince, tels que Ebn-Chalican, Abulféda, Makrisius, que ces soupçons n'étoient pas sans sondement.

Salaheddin prit soin de l'éducation d'un fils que laissoit Mohammed; & il y étoit obligé à plus d'un égard : car outre que le Prince qui venoit de mourir étoit son propre cousin, il étoit de plus son beau-frère, par le mariage qu'il avoit contracté avec une sœur de Salaheddin. Cette proximité de sang n'empêcha pas le Sultan d'enlever les chevaux, les armes & les trésors qui étoient dans Emesse, ville qui appartenoit à Mohammed, & il mit ensuite le jeune Prince en possession de cette place.

Schirkoueh, quoique dans l'âge le Tome IV.

MASSER. Hégire 581.

plus tendre, sentit vivement l'injusti-EreChr. 1185. ce des procédés de son oncle: & l'on raconte à ce sujet, que Salaheddin ayant voulu un jour savoir de luimême les progrès qu'il faisoit dans la lecture de l'Alcoran, cet enfant lui fit une réponse aussi piquante qu'ingénieuse. J'en sais déja beaucoup, Seigneur , lui dit-il , & je suis actuellement à l'endroit où il est écrit que ceux qui ravissent le bien des orphelins, mangent un feu dévorant qui les consumera dans ce monde, pour les précipiter ensuite dans les enfers. Le Sultan sourit à cette réponse, & ne parut pas faire attention qu'elle pût le regarder.

Hégire 182. Ere Chr. 1186.

Il étoit trop occupé alors du grand dessein qu'il avoit de faire la guerre aux Chrétiens, & de reprendre sur eux la fameuse ville de Jérusalem, dont ils étoient en possession depuis près d'un siécle: mais cette entreprise sut encore retardée par différentes mesures qu'il crut devoir prenpre pour assurer la tranquillité de ses Etats d'Egypte. Il fit quelque changement dans la plupart des gouvernemens de cette province; & enfin, lorsqu'il eut absolument décidé

fon départ, il envoya des ordres à NASSER. Hégire 582. Adel fon frère, qu'il avoit nommé EreChr. 1186. Gouverneur d'Alep, & le fit revenir en Egypte pour y commander dans fon absence.

Tandis qu'il se donnoit tous ces Cruautés mouvemens, il apprit une nouvelle les Chrétiens.

qui le rendit plus furieux que jamais contre les Chrétiens. Arnaud de Châtillon, l'un des Seigneurs François qui s'étoient établis en Orient au moyen des conquêtes que les Croisés avoient faites sur les Sarrasins, venoit de marcher vers l'Arabie, où il avoit fait un ravage affreux. On dit que son dessein étoit d'aller en droiture attaquer la Mecque; mais que la disette d'eau l'ayant fait retourner sur ses pas, il se vengea de ce contre-tems par le massacre affreux qu'il fit faire d'une caravane nombreuse de Mahométans, qu'il rencontra faisant route vers la Mecque. Il n'y eut personne d'épargné dans cette occurrence; & lorsqu'on en fit le récit à Salaheddin, on lui rapporta que Châtillon dans sa colère avoit vomi des blasphêmes affreux contre la Mecque, & même contre le Prophéte; qu'il s'étoit moqué des re-

Mij

NASSER. Hégire 582. Ere Chr. 1186.

montrances qu'on lui avoit faites lorsqu'on lui avoit demandé de relâcher les prisonniers, suivant la convemion par laquelle les Chrétiens s'étoient obligés de laisser aux Musulmans la liberté du pélerinage de la Mecque; & qu'il avoit même juré de ne plus faire de quartier à aucun de ceux qui tomberoient entre ses mains.

Le Sultan irrité réfolut de tirer une cruelle vengeance de ce manque de foi, & il fit ferment à son tour de faire périr Châtillon, s'il pouvoit réussir à se rendre maître de sa perfonne. La perte de ce Seigneur sorma donc avec la conquête de Jérusalem, le principal point de vue du Sultan dans la guerre qu'il entreprit alors.

Les Princes Chrétiens furent euxmêmes la cause de leur ruine, par la mésintelligence qui se mit entr'eux. Il y avoit près de cent ans que leurunion leur avoit procuré la conquête de Jérusalem: si cette union avoit continué, toutes les forces Musulmanes n'auroient jamais pu tenir contre leurs armes. Mais l'avarice, l'ambition, la jalousie, oc-

casionnerent parmi eux les plus cruel- NASSER. les divisions, qui firent perdre en Erechr. 1186. peu de tems ce qu'on n'avoit acquis autrefois qu'avec beaucoup de pei-

ne & de fang.

Le trône de Jérusalem étoit alors Comment occupé par Gui de Lussignan, qui gnan parvint n'y étoit parvenu que par les intri- à la Couronne gues, ou, selon quelques Auteurs, par les crimes de sa femme nommée Sybille, sœur de Baudouin IV. qui avoit porté cette couronne. Ce Prince ne voulant pas se marier, avoit fait épouser sa sœur à Guillaume, Comte de Montserrat, & avoit destiné la couronne au Prince qui viendroit de ce mariage. Il en vint un en effet qui fut nommé Baudouin, & que son oncle fit couronner à l'âge d'environ fix à sept ans. Le Comte de Montserrat étant venu à mourir, sa veuve épousa Gui de Lusignan, & résolut de le saire monter sur le trône. Baudouin IV. étant mort peu après, le jeune Roi son neveu ne tarda pas à le suivre, & l'on prétend que ce sut la Princesse sa mère qui l'empoisonna : ce qui est certain, c'est qu'il mourut dans l'année même de la mort de son oncle. Sybille sit

M iii

NASSER. Hégire 582.

aussitôt reconnoître Gui de Lusignan IreChr. 1186. son mari pour Roi de Jérusalem, & la plupart des Seigneurs ne firent pas difficulté d'y consentir, quoiqu'ils n'eussent pas beaucoup d'estime pour ce Prince.

Le Comte de Tripoli y forme des préten-MODS.

Raimond, Comte de Tripoli, sut outré de cette élection. Il croyoit que sa bravoure & ses services auroient dû le faire préférer à un Prince qui n'étoit recommandable par aucun endroit. Sa naissance appuyoit d'ailleurs ses prétentions; car il tenoit de fort près à la maison royale de Jérusalem, & il avoit même été Régent de ce royaume dans le tems que les infirmités de Baudouin IV. ne lui avoient pas permis de gouverner par lui-même.

Le Comte de Tripoli fit assez éclater son ressentiment, pour que Salaheddin en fût informé. Le Sultan charmé de trouver une occasion dont il pouvoit tirer avantage, fit parler au Comte, & lui proposa de le faire Roi de Jérusalem; mais à condition qu'il se feroit Musulman. Raimond voulut bien être Roi: il resusa néanmoins la condition que l'on exigeoit, sans cependant rompre avec le Sul-

tan: au contraire, il conserva tou- NASSER. jours quelque intelligence avec lui, EreChr. 1186. dans l'espérance d'en obtenir ce qu'il fouhaitoit, sans néanmoins être obligé d'accorder ce que ce Prince demandoit. Il se fondoit sur ce que le Sultan, quoique très-attaché à sa religion, n'avoit pas toujours été ennemi des Chrétiens. On avoit même vu un tems où ce Prince en avoit plusieurs à son service, soit en qualité d'Intendans, de Secrétaires ou autrement. Il est vrai qu'il étoit alors bien changé à leur égard; mais ce n'étoit qu'à cause des cruautés commises par les Croisés, dans les dernières conjonctures où ils avoient remporté quelques avantages sur les Musulmans.

Les Princes Chrétiens furent long- Hégire 583, tems fans rien découvrir des intelli- Ere Chr. 1187. gences du Comte de Tripoli, qui en effet s'observoit assez pour ne laisser rien transpirer de ses relations. On eut encore bien moins lieu de le foupçonner, quand on le vit se joindre au gros de l'armée des Chrétiens, lorsqu'il s'agit d'aller combattre le Sultan, qui venoit d'arriver en bataille dans une plaine auprès de

Hégire 582.

M iv

Nasser. Hégire 583. IreChr.1187.

Tibériade. Ce fut-là que les deux armées camperent en présence, & que chacun se prépara à la grande action qui alloit décider du sort d'une partie de la Palestine qui appartenoit alors aux Chrétiens.

Salaheddin détruit l'armée Chrétienne.

On fut quelque tems à s'observer de part & d'autre, sans qu'aucun des deux partis sît de mouvement pour entamer l'action. Le Sultan qui avoit ses raisons pour ne rien précipiter, affecta beaucoup de tranquillité; mais tandis qu'il paroissoit ne penser qu'à se tenir sur ses gardes, il sur affez habile pour prendre des avantages qui causerent la ruine des Chrétiens. Il commença par faire faire des mouvemens presqu'imperceptibles, au moyen desquels il réussit insensiblement à couper les communications que les ennemis pouvoient avoir dans les endroits qui leur fournissoient de l'eau. Lorsqu'il se sut assuré de ce côté-là, il se servit des relations qu'il avoit dans le camp des Croisés, pour faire mettre le seu à leurs fourages. Il y en a qui croient que le Comte de Tripoli lui fervit beaucoup dans cette conjoncture, qui sut la perte de l'armée Chrétienne.

Ce sut pendant le désordre que causa cet incendie, que Salaheddin Ere Chr. 1187. donnant le signal, tomba avec fureur sur les Chrétiens, qui de leur côté foutinrent ce premier choc avec beaucoup de résolution & de vigueur; mais l'incendie s'étant communiqué dans différens quartiers de leur camp, ils se trouverent bientôt hors d'état de soutenir les efforts de l'ennemi. Les uns exposés aux flammes qui les gagnoient, les autres suffoqués par la fumée affreuse que l'incendie occasionnoit; tous enfin excédés de chaleur, de fatigues & de soif, se laisserent ensoncer par les Sarra-sins, qui en sirent un horrible masfacre.

Gui de Lusignan, Roi de Jérusalem, fut fait prisonnier dans cette conjoncture, aussi-bien que le sameux Arnaud de Châtillon, & avec eux un nombre considérable de Chevaliers, parmi lesquels se trouverent les deux Grands-Maîtres des Templiers & des Hospitaliers. Ils surent égorgés l'un & l'autre peu après avec tous leurs Chevaliers, à l'entrée d'une tente magnifique que le Sultan avoit ordonné que l'on dressât dans l'inf-

NASSER. Hégire 583.

NASSER. tant que la victoire s'étoit déclarée Hégire 183. en sa faveur.

Il tue Arnaud de Châ-pareil les prisonniers de distinction
tillon, après qu'il avoit faits dans ce combat. Il
des reproches abandonna donc à ses gens la pour-

suite des suyards, & promit à ses soldats une récompense considérable pour chaque tête de Chrétien qu'on lui apporteroit. Pour lui, il se rendit dans sa tente, & se sit amener le Roi de Jérusalem & Arnaud de Châtillon. Comme ils étoient l'un & l'autre accablés de fatigues, & qu'ils mouroient de soif, Salaheddin sit apporter du sorbet. Le Roi de Jérusalem en ayant bu, en présenta à Châtillon, qui s'approcha avec empressement, comptant étancher la soif ardente qui le bruloit; mais le Sultan ne voulut pas le permettre: Non, dit-il au Roi, je ne permettrai jamais que ce méchant homme boive en ma présence; \* car je ne veux point lui faire de quartier. Et se levant ensuite de sa place, il s'approcha de Châtillon, & lui fit les reproches les plus vifs fur la condui-

<sup>\*</sup> Les loix de l'hospitalité chez les Arabes désendoient au va nqueur de faire mourir quiconque avoit bu ou mangé en sa présence.

DES ARABES. 275 te qu'il avoit tenue à l'égard des Mu- NASSER.

Sulmans. Tu Sais fort bien, lui dit-il Hégire 583. en colère, que tu n'as jamais usé de clémence à l'égard des Musulmans: tu as fait même une entreprise sacrilége sur les villes sacrées de la Mecque & de Médine : enfin, tu t'es toujours conduit à mon égard d'une manière toute contraire à celle dont je me suis comporté envers toi. Le Sultan, en finissant ces reproches, tira son cimeterre, & abattit sur le champ la tête de Châtillon.

Le Roi de Jérusalem sut sort dé- Egards qu'il concerté d'être témoin d'une scène de Jérusalem. aussi affreuse, & il trembloit déja pour lui-même, lorsque le Sultan le rassura, en lui donnant sa parole qu'il ne couroit aucun danger : en effet, Salaheddin le traita toujours avec beaucoup de bonté, & recommanda à ses gens d'avoir pour ce Prince les attentions & les respects:

qu'exigeoit sa dignité. Le Sultan profitant de sa victoire, salaheddins attaqua & prit la ville & le château s'empare de plusieurs plas de Tibériade. Puis passant de la Ga-ces. lilée dans la Samarie, il s'empara de Naplouse & de Sébaste : gagnant ensuite la côte maritime, il se rendir

Mvi

NASSER. Hégire 583. Ere Chr. 1187.

maître de Saint-Jean-d'Acre, de Seid, de Barut, d'Afcalon, de Gazah & de Remlah. La plupart de ces places furent emportées à force ouverte. D'autres capitulerent, & se rendirent à condition que Gui de Lusignan, Roi de Jérusalem, seroit mis en liberté.

Dès que Salaheddin se vit maître de Remlah, il pensa à effectuer le dessein qu'il avoit depuis longtems, d'attaquer Jérusalem, dont il n'étoit alors éloigné que d'une trèspetite journée de chemin. Mais auparavant il laissa rasraschir ses troupes, & profita de ce tems pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas manquer une place de cette importance, qui étoit la capitale de tous les Etats que les Chrétiens possédoient en Syrie.

Salaheddin lein, & la golition,

Lorsque ce Prince eut bien conassiége Jérusa-certé ce projet, il partit de Remlah prend à com- à la tête de ses troupes, & alla investir Jérusalem. Les premieres attaques surent poussées avec une vigueur qui épouvanta tellement les afsiégés, que la crainte d'être pris d'affaut, les obligea, après quelque tems de siége, de demander

à capituler. Ils envoyerent donc NASSER. des députés à Salaheddin, pour lui fai-Hégire 583. re des propositions. Ils comptoient que cette démarche leur seroit d'autant plus avantageuse, qu'ayant montré beaucoup de réfolution & de bravoure dans les fréquens assauts que les Musulmans leur avoient livrés, ils devoient espérer une bonne composition. Mais le sier Sultan répondit aux députés, qu'il n'y avoit point d'accommodement à attendre de sa part, & qu'il étoit dans la réfolution d'emporter leur ville à force ouverte, comme les Chrétiens l'avoient prise autrefois sur les Musulmans.

Cette réponse affligea les Chrétiens, sans cependant les déconcerter. Les plus braves réchauffant le courage de ceux qui paroissoient intimidés, on se prépara à faire la défense la plus vigoureuse. En effet, les assiégés se signalerent par des actions de la plus grande valeur; & le Sultan, malgré sa bravoure & som intrépidité, reconnut enfin qu'il ne pouvoit venir à bout de cette place qu'en sacrifiant la meilleure partie de

les troupes.

Ce Prince, qui vouloit ménager le

NASSER.

sang de ses soldats, sut sâché alors Hégire 583. du resus qu'il avoit sait d'écouter les Chrétiens, dans le tems qu'ils avoient parlé d'accommodement; mais comme il étoit aussi habile politique que grand homme de guerre, il trouva bientôt moyen de ramener les choses au point qu'il les souhaitoit, sans cependant trop paroître se désier de ses forces, ou redouter celles de ses ennemis.

> On sut donc à Jérusalem, que le Sultan pourroit se laisser sléchir, si l'on faisoit une nouvelle tentative auprès de lui. Alors ceux qui avoient été cause qu'on avoit fait les premières propositions, recommencerent leurs mouvemens, & déterminerent les affiégés à parler de capitulation : car il faut observer qu'il y avoit beaucoup de dissension parmi les Chrétiens. Les naturels du pays n'aimoient pas les François; & cette aversion étoit encore somentée par un négociant Grec nommé Joseph Elbatith, qui ayant eu souvent occasion de séjourner dans cette ville pour les affaires de son commerce, avoit toujours sollicité les habitans de secouer le joug des François, qui

vouloient dominer parmi eux. Il s'é- NASSER. toit trouvé à Jérusalem dès le com- Hégire 583. mencement du siège, & c'étoit lui qui avoit engagé les habitans de sa secte à parler de capitulation, dans le tems qu'on étoit en état de tenir contre l'ennemi. Il recommença ses sollicitations, lorsqu'il sut informé des dispositions du Sultan. Peut-être même que la haine qu'il portoit aux François l'avoit engagé à se mettre en relation avec ce Prince, & que ce fut par ce moyen que toute cette affaire fut tramée.

Quoi qu'il en soit, Salaheddin se prêta aux propositions des assiégés,& il conclut avec eux un traité, qui portoit que les Chrétiens évacueroient la place dans peu de jours ; qu'ils auroient la liberté d'emporter tous leurs effets; mais que les François, c'està-dire, les Croisés, payeroient une somme par tête; savoir, dix écus d'or pour les hommes, cinq pour les femmes, & un seulement pour chaque enfant, & que tous ceux qui ne seroient pas en état de payer seroient esclaves du vainqueur.

Aussitôt que ce traité eut été signé de part & d'autre, les habitans abanNASSER.

donnerent la place. Le Patriarche Hégire 183. fortit aussi, emportant avec lui tous les ornemens de son Eglise, l'argenterie du faint Sépulcre, les lames d'or & d'argent dont il étoit couvert, & une somme d'environ deux cens mille écus d'or. Les Officiers de Salaheddin voulurent s'opposer au transport de toutes ces richesses, prétendant que la capitulation permettoit seulement aux particuliers d'emporter ce qui leur appartenoit en propre: mais le Sultan ne voulut pas inquiéter les Chrétiens sur un article qu'il convenoit cependant qu'on pouvoit leur contester; & il laissa transporter tout ce qu'on voulut, afin, disoit-il, de ne pas donner aux assiégés aucun sujet de se plaindre & de décrier le Musulmanisme.

> Ce Prince entra ensuite en triomphe dans Jérusalem à la tête de ses troupes, qui jetterent de grands cris de joie, de se voir enfin maîtres d'une ville dont ils avoient été dépouillés par les Chrétiens depuis près d'un siécle. Ils convertirent toutes les Eglises en Mosquées, briserent les cloches, renverserent toutes les croix, & firent entr'autres de grandes ré-

jouissances lorsqu'ils abattirent celle NASSER. qui étoit sur l'Eglise des Hospita-Hégire 583. liers. Il s'éleva alors quelque tumulte qui auroit pu faire répandre bien du fang, tant de la part des Sarrasins que des Chrétiens qui étoient encore dans la place; mais le Sultan appaisa tout par sa prudence, & donna des ordres si sévères, que les uns & les autres vécurent ensemble assez paisiblement.

Après cette conquête, Salaheddin Salaheddin alla faire le siège de Tyr; & pour est repoussé de réduire plutôt cette place, il la sit bloquer du côté de la mer par dix gros bâtimens qu'on lui avoit amenés d'Egypte. Cette entreprise n'eut pas le succès de celle qu'il venoit d'exécuter sur Jérusalem; les Chrétiens s'y défendirent avec une valeur extraordinaire. On prit cinq de ses vaisseaux, les autres furent coulés à fond; & tous les Musulmans, excepté un petit nombre, furent passés au fil de l'épée, ou périrent dans les eaux. Cet échec qui ouvroit aux Chrétiens un passage pour donner du secours aux Tyriens, dégouta le Sultan de la poursuite de ce siége; & comme la saison étoit déja sort avan-

cée, il mit ses troupes en quartier NASSER. Hégire 583. d'hiver, & alla se retirer à Acre. Ere Chr. 1187.

Démêlé entre laheddin.

Il y eut pendant ce tems-là entre le Calife & Sa-les Musulmans de l'Irak & ceux de l'Egypte, un démêlé extrêmement vif, qui occasionna quelque refroidissement entre le Calife & Salaheddin. Voici quelle en sut l'occasion. Les caravanes Mahométanes n'ayant commencé à avoir que dans cette année la liberté du passage sur les côtes de Syrie, il s'en rencontra deux auprès d'Arafat. Celle qui venoit de l'Îrak étoit commandée par un Emir, qui marchoit sous les étendards du Calife. Cet Officier prétendit avoir les honneurs sur celle qui venoit d'Egypte, qui étoit sous les ordres d'un Emir de Salaheddin. Celle-ci marchoit avec beaucoup plus d'appareil, & voulut avoir le pas. La dispute s'étant échauffée, on en vint aux armes, & l'Emir d'Egypte fut tué dans cette action.

> Le Calife fut sensiblement touché de cet événement. La puissance de Salaheddin, Prince à qui d'ailleurs il étoit redevable de la destruction des Fatimites; le besoin qu'il avoit de son secours pour se maintenir en au-

torité; tout en un mot lui fit envisa- NASSER. ger cet accident comme l'affaire la Hégire 583. plus malheureuse qui pût lui arriver. Nasser alla au-devant des plaintes de ce Prince, & envoya au plus vîte un de ses premiers Officiers pour désavouer la conduite de son Emir, & faire des excuses sur ce qui s'étoit passé. Mais Salaheddin rejetta d'abord les excuses du Calife, & sur long-tems fans pouvoir oublier l'insulte qu'on avoit saite à ses gens.

Dès que la faison le permit, ce Hégire 584.
Sultan reprit les armes contre les Chrétiens, & s'empara de Laoprend queldicée, de Sion, & de plusieurs auques places sue les Chrétiens.

tres petites places. Il marcha ensuite vers Antioche, où il ne fit cependant aucune entreprise considérable, parceque Boëmont qui en étoit Souverain, fit un accord avec ce Prince, qui accorda une suspension d'armes pour huit mois. Il y consentit d'autant plus volontiers, qu'il avoit dessein de reprendre le siège de Tyr; mais il y renonça encore pour cette fois, sur les avis qu'il reçut que cette ville étoit plus en état que jamais de lui résister, par les puissans secours qu'elle avoit reçus de la part

NASSER. Hégire 584.

des François, qui avoient fait filer rechr. 1188. dans cette place les détachemens qui étoient en garnison dans celles qui avoient été prises. Salaheddin ne fit donc pas beaucoup d'expéditions dans cette année: il termina seulement sa campagne par la prise de Crac, capitale de l'Arabie Pétrée, qui se rendit par composition.

Quelques Fatimites exci-

Il y eut cette même année dans tent une émeu- la ville du Caire, une émotion, qui fut te dans le Cai- sans doute occasionnée par le refroidissement que Salaheddin paroissoit toujours avoir pour le Calife. Quelques sectateurs des Fatimites crurent devoir profiter de cette conjoncture pour relever cette maison. Il y eut pendant une nuit beaucoup de mouvement. On entendit crier aux armes dans les rues du Caire, & ceux qui étoient à la tête de cette entreprise firent tout ce qu'ils purent pour animer le peuple à se déclarer en faveur des Fatimites. Mais cette grande émeute se dissipa aussi promtement qu'elle s'étoit élevée. Les Egyptiens qui vivoient heureux fous la domination de Salaheddin, ne furent nullement tentés de se donner un nouveau maître; de sorte que le

DES ARABES. 285 projet des factieux s'en alla en fu- NASSER. mée.

Dès le commencement de l'année Hégire 585. suivante, Salaheddin alla faire le sié-Ere Chr. 1189. ge d'Arnon, place forte, où il essuya une longue résistance, après laquelle le Gouverneur fut cependant obligé d'en venir à une capitulation. Mais la lenteur avec laquelle il procéda dans cette occurrence impatienta tellement le Sultan, qu'il força la place, & mit aux fers ce Gouver-

Une nouvelle qu'il reçut peu après Les Chrétiens l'obligea bientôt de suspendre les conquêtes qu'il méditoit, & de se préparer à se désendre contre les Chrétiens, qui venoient de mettre le siége devant une place importante qu'il leur avoit enlevée depuis environ denx ans. C'étoit la ville d'Acre, que les François tenoient alors bloquée par terre & par mer, avec une armée qui n'étoit cependant composée que d'environ trente mille hommes d'infanterie, & deux mille chevaux; ce qui étoit peu confidérable pour attaquer une place dont la garnison se montoit alors à dix mille hommes.

NASSER. Hégire 585. Ere Chr. 1189. Ils battent Salaheddin.

L'entreprise devint encore bien plus difficile, lorsque Salaheddin réfolut de marcher en personne au secours des affiégés. Il s'approcha en effet à la tête d'une armée nombreuse, & prit ses quartiers à peu de distance des François. Ceux-ci ayant heureusement reçu quelques renforts, virent sans s'épouvanter le Sultan auprès d'eux, & se préparerent à lui faire face. Il y eut bientôt un combat fanglant, dans lequel les Croisés eurent tout l'avantage. L'armée du Sultan fut absolument désaite, & il resta environ dix mille des siens fur le champ de bataille.

Salaheddin fait entrer du fecours dans Acre.

dans me succès contre de nouveaux secours qui arriverent d'Egypte par
mer. La flotte que Salaheddin avoit
mandée arriva heureusement à la vue
d'Acre. Les Croisés l'attaquerent
avec beaucoup d'intrépidité. Cependant les vaisseaux Musulmans, quoique très-maltraités, entrerent dans
le port, & réussirent à faire passer
aux assiégés les rasraschissemens dont
ils avoient besoin.

Ce nouveau secours retarda considérablement le progrès des ChréDES ARABES. 287 tiens, qui eurent d'ailleurs le cha- NASSER.

grin de voir détruire en peu de tems Hégire 585. la plus grande partie des travaux, au moyen desquels ils avoient espéré de se rendre bientôt maîtres de la place. Un Ingénieur Musulman, nommé Ebn-Néjas, inventa un feu d'artifice qui fit un ravage affreux dans les ouvrages des Croisés. Ils avoient élevé à une hauteur considérable de grandes tours de charpente, de dessus lesquelles ils battoient en ruine les habitans: ces tours furent brulées, & plusieurs milliers de foldats périrent dans cet incendie.

Ce ne sut pas le seul revers que Les Chrétiens les Chrétiens eurent à essuyer dans renforts. des cette occasion: la flotte d'Egypte prit l'empire de la mer, & coupa le passage des vivres qu'on apportoit dans le camp des Croisés. On se vit alors menacé d'une disette affreuse, qui auroit absolument ruiné l'armée Chrétienne, sans l'arrivée du Marquis de Montferrat, qui ayant rafsemblé des vaisseaux à Tyr, vint tomber brusquement sur les Sarrasins, & remit l'abondance dans le camp des Chrétiens.

Salaheddin se vit alors obligé de

NASSER. Hégire 586. Bre Chr. 1190.

se mettre sur la désensive. Il pensa à se fortifier dans son camp, de peur d'insulte; & il employa une partie de l'année suivante à rassembler des forces dans tout l'Empire Musulman, pour tâcher de fauver la ville d'Acre, dont les Chrétiens continuoient le siége avec la plus grande opiniâtreté. Il y eut cependant entre les deux partis de fréquentes escarmouches, qui furent presque toujours funestes aux Musulmans, qui se virent bientôt menacés des plus grandes disgraces, par l'arrivée subite d'un corps considérable de troupes que Frédéric, Empereur d'Allemagne amena en personne au secours des Chrétiens. Ce Prince n'eut pas l'agrément de recueillir le fruit des peines qu'il s'étoit données en entreprenant un voyage si laborieux; il mourut malheureusement, soit en se noyant dans le Cydne, comme l'afsurent quelques Auteurs, soit de la maladie dont il fut attaqué pour s'être baigné dans ce fleuve, dont les eaux sont d'un froid excessif, même dans les plus grandes chaleurs. On voit dans Quint - Curce le danger que courut Alexandre le Grand, pour

Mort de l'Empereur Erédéric.

pour avoir voulu se baigner dans ce NASSER. même fleuve.

Hégire 586. Ere Chr. 1190.

Les Rois de

Les Chrétiens devenus fiers par l'arrivée des Allemans, le furent France & bien davantage, lorsqu'ils apprirent d'Angleterre la nouvelle de la prochaine arrivée aller au sedu Roi de France & du Roi d'An-cours de Chrétiens. gleterre, qui s'approchoient avec des troupes nombreuses. Ces puissans secours étoient une suite de l'allarme que la prise de Jérusalem avoit répandue dans toute la Chrétienté, &

ce fut à cette occasion que se forma

la troisiéme Croisade. Dès qu'on eut appris la perte de cette place, Guillaume, Archevêque de Tyr, partit de Syrie pour Rome, d'où il se rendit en France avec le Cardinal d'Albani, Légat du S. Siége; & ils agirent si fortement l'un & l'autre, qu'ils réconcilierent ensemble le Roi de France & celui d'Angleterre, qui étoient en guerre depuis long-tems, & les déterminerent à passer en Orient avec toutes leurs forces, pour secourir les Chrétiens de ce pays, & reprendre sur Salaheddin les places dont ce Sultan les avoit dépouillés.

Les deux Rois eurent une entre-Tome IV. Man Jacobs N

MASSER. Hégire 586. Are Chr. 1190.

vue à ce sujet dans la plaine de Gisors en France. En conséquence, ils
prirent la croix, & à leur exemple
les plus grands Seigneurs des deux
Couronnes la prirent aussi, & se disposerent à partir pour l'Orient. En
même-tems, pour subvenir aux srais
de la guerre, on publia dans les deux
royaumes une ordonnance, qui portoit entr'autres choses, que ceux qui
ne serviroient point dans la Croisade,
soit laïcs, soit ecclésiastiques, payeroient le dixième de leurs biens.
Cette taxe sut appellée la Dixme Saladine, parcequ'elle avoit pour objet la guerre qu'on faisoit à Salaheddin, ou Saladin, comme ce Prince
est appellé par nos Auteurs.

Quelques démêlés qui survinrent entre la France & l'Angleterre, empêcherent les deux Rois de partir pour l'Orient aussitôt qu'on l'avoit espéré. En attendant qu'ils pussent s'accorder, le Cardinal d'Albano & l'Archevêque de Tyr passerent en Allemagne, pour engager l'Empereur Frédéric dans cette Croisade. Ce Prince ayant sait aussitôt tenir une diète à ce sujet, il y sut décidé que l'Empire se réuniroit aux autres Princes Chrétiens pour saire la guerre aux

Musulmans; & l'Empereur se mit NASSEA.
en marche peu après avec les princi- Hégire 586.
paux Seigneurs d'Allemagne. Il partit de Ratisbonne vers la fin d'Avril
1189. & s'étant ouvert les passages
par la Thrace, malgré l'Empereur
Grec, il perça dans l'Asie-Mineure,
désit le Sultan d'Iconium, & entra

enfin en Syrie où il mourut en 1190. comme on vient de le dire.

Frédéric, Duc de Suabe, second fils de ce Prince, prit alors le commandement des troupes Allemandes; & ayant passé à Antioche & de-là à Tyr, il se rendit ensin au camp des François, qui faifoient le siége d'Acre sous les ordres de Gui de Lusignan, qui portoit toujours le titre de Roi de Jérusalem. Frédéric, dès son arrivée, opina pour un assaut général, qui fut donné avec beaucoup de force par terre & par mer; mais l'entreprise n'eut pas le succès qu'on en attendoit. Pour surcroît de malheur, le Duc de Suabe étant venu à mourir, il s'éleva parmi les Allemans beaucoup de bruit, pour donner un successeur à ce Prince; & comme il fut impossible de les accorder, ils se dégouterent du service, & retour-

Nij

NASSER. Hégire 586.

nerent chez eux pour la plus grande Ere Chr. 1190. partie. Les assiégeans se trouvant, au moyen de ce départ, dans l'impossibilité de recommencer les attaques contre une place aussi bien défendue, se contenterent de se bien fortifier dans leur camp, en attendant l'arrivée des secours qu'on leur faisoit espérer de France & d'Angleterre.

Le départ avoit été retardé par la faute de Henri II. qui avoit recommencé la guerre avec la France; mais ce Prince étant mort en 1189. Richard Cœur de lion, son fils qui lui fuccéda, se racommoda avec Philippe Auguste. Ils prirent promtement l'un & l'autre les mesures les plus efficaces pour aller secourir les Chrétiens d'Orient; & enfin, s'étant donnés rendez-vous au port de Mesfine en Sicile ; le Roi de France y arriva le 16 de Septembre 1190. & celui d'Angleterre huit jours après.

Hégire 587. Ere Chr. 1191.

devant Acre.

Ils y firent un séjour de quelques mois, au bout desquels Philippe parguste arrive tit enfin de Messine avec sa flotte, & arriva devant Acre la veille de Pâque de l'année 1191. Ce Prince sut reçu dans le camp des Croisés

avec des acclamations & des transports de joie inexprimables. L'ardeur Ere Chr. 1195. des foldats se renouvellant à la vue de ce Monarque, on demanda avec instance de marcher au plutôt à l'ennemi. En effet, on recommença les attaques, & il y eut bientôt une brèche affez confidérable pour donner un assaut général.

Les troupes vouloient y monter à l'instant; mais Philippe, par attention pour le Roi d'Angleterre, donna ordre que l'on différât l'affaut jusqu'à l'arrivée de ce Prince, qui depuis son départ de Messine s'étoit arrêté dans l'isle de Chypre dont il venoit

de faire la conquête.

Le Monarque Anglois, informé Richard at-des progrès de ses consédérés, sit seau Musulpartir une partie de sa flotte, qui ar- man & le cou-riva devant Acre le premier de Juin veille de la Pentecôte. Quelques jours après, ce Prince s'étant mis en mer, & étant près d'aborder à Acre, rencontra un gros bâtiment qui portoit pavillon François. Dans la crainte de quelque surprise, le Prince l'envoya reconnoître, & il se sut bon gré d'avoir eu la prudence de faire cette démarche: c'étoit un vaisseau

NASSER Hégire 587.

NASSER. Hégire 587. Ere Chr. 1191.

de Salaheddin, qui étoit monté par 1500 hommes d'élite, & qui portoit d'ailleurs pour son camp des munitions considérables, tant de guerre que de bouche. Le Roi le fit attaquer; & après un combat assez rude, il réussit enfin à le couler à fond. Il y eut un grand nombre tant de soldats que de gens d'équipage qui échapperent au naufrage; mais ils furent pris par les Anglois, & on en fit autant d'esclaves.

Cette perte jetta la consternation dans le camp de Salaheddin, & donna d'un autre côté un nouveau courage aux Croisés, qui auroient immanquablement emporté la place, si de nouveaux obstacles n'eussent empêché de livrer l'affaut que l'on avoit

différé jusqu'alors.

La division fe met entre chard.

Philippe Auguste & Richard eu-Philippe & Ri- rent ensemble quelques démêlés. Cette mésintelligence sut encore augmentée par les différends qui survinrent au sujet du royaume de Jérusalem, dont les Chrétiens n'étoient plus les maîtres, & à l'occasion duquel il y eut cependant de vives altercations entre Gui de Lusignan & le Marquis de Montferrat. L'un vou-

loit retenir le titre de Roi, & l'au- NASSEX. tre vouloit se l'approprier, & se mé-EreCht. 1195. nager ainsi des espérances sur un Etat que l'on comptoit pouvoir bientôt arracher des mains des Musulmans. Les prétentions du Marquis étoient fondées sur ce que Gui de Lusignan n'ayant eu ce titre que du chef de Sybille sa semme, cette Princesse étant morte aussi-bien que ses enfans, il ne pouvoit plus prétendre à ce royaume, qui devoit retourner à la maison de Montserrat, unique héritiere de Sybille.

Ces querelles durerent plus d'un mois. Elles s'appaiserent enfin par l'entremise de quelques personnes fensées, qui représenterent combien il étoit hors de saison de disputer sur la possession d'une couronne à laquelle aucun des contendans ne pouvoit atteindre, qu'en se réunissant actuellement contre l'ennemi qui s'en étoit rendu maître, & en tâchant de l'affoiblir par la prise des places dont il

étoit facile de s'emparer.

La paix ayant été ainsi conclue raville d'Aentre les Princes, on ne pensa plus cre se rende qu'à pousser vigoureusement le siège. Les Musulmans, qui avoient profité

N iv

Nasser. Hégire 587. Lie Chr.1191. de la mésintelligence des Chrétiens pour réparer leurs sortifications, sirent encore quelque résistance; mais voyant qu'il n'y avoit pas moyen de pouvoir tenir long-tems contre les sorces combinées des Chrétiens, ils proposerent ensin de se rendre, &

demanderent à capituler.

On reçut leurs propositions: & après quelques conférences, il y eut un traité qui portoit; que toutes les armes, les machines de guerre, & même les vaisseaux qui se trouvoient dans le port d'Acre demeureroient aux Chrétiens; que les assiégés payeroient une somme de deux cens mille piéces d'or; qu'ils rendroient la vraie croix dont ils s'étoient emparés, & qu'ils mettroient en liberté cinq cens captis Chrétiens, parmi lesquels il y en auroit cent nobles qu'on leur désigneroit.

Telles surent les conditions moyennant lesquelles la ville d'Acre se rendit. Les deux Rois y entrerent en triomphe le 12 de Juillet 1191. & peu après le Roi de France se retira, & laissa en Syrie une bonne partie de ses troupes sous les ordres du Duc de Bourgogne.

NASSER Hégire 587.

Le Roi d'Angleterre se trouvant par ce départ le Prince le plus consi- EreChr. 1191. dérable des Croisés, entreprit de se signaler par différentes expéditions. prend Césarée Il y eut entr'autres deux actions trèsvives contre Salaheddin, dont tout l'avantage demeura aux Chrétiens. Ces victoires encouragerent tellement les troupes, qu'il fallut pour les fatisfaire marcher à de nouvelles entreprises. Ce fut alors que l'on fit le siège de Césarée & de Jassa, que l'on emporta sur les Musulmans malgré les efforts prodigieux que fit le Sultan pour sauver ces deux places. La crainte qu'il eut que les vainqueurs ne marchassent incessamment du côté de Jérusalem, lui fit prendre le parti de sacrifier quelques places pour conserver cette capitale. Il fir donc démolir Ascalon & Remlah, & mit tous ses soins à fortifier Jérufalem.

Au milieu de ces hostilités, il y Propositions eut cependant des propositions de de paix. paix; mais on ne put s'accorder sur les conditions. Il y en avoit une entr'autres, qui portoit qu'Adel, frère de Salaheddin, épouseroit la fœur du Roi d'Angleterre; qu'en

NASSER. Hégire 587. EreChr. 1191.

faveur de ce mariage, le Sultan donneroit à son frère le royaume de Jérusalem, & que la Reine sa semme auroit pour dot la ville d'Acre. Ces propositions parurent plaire également aux deux partis; mais elles furent traversées par les Evêques, qui s'opposerent à cette alliance, à moins que le frère du Sultan ne renonçât au Mahométisme.

Trève entre les Chrétiens mans.

Pendant la tenue des conférences & les Musul- dans lesquelles on discutoit les articles de la paix, les Musulmans & les Chrétiens vécurent ensemble dans la plus parfaite intelligence. Les officiers & les foldats des deux nations passoient tous les jours d'un camp dans l'autre, & se régaloient réciproquement. On les vit alors s'amuser à différens jeux. Tantôt c'étoit des courses de bague & de têtes; tantôt des combats de barriere, qui étoient suivis de grandes réjouissances & de repas splendides; & quoique la paix ne pût pas être conclue, par l'opposition que sormerent les Evêques au mariage proposé, il y eut néanmoins. une trève qui portoit, que toute la côte depuis Jaffa jusqu'à Tyr demeureroit aux Chrétiens, & que le

Hégire 588. Ere Chr. 1192.

Sultan auroit tout le reste de la Pa- NASSER. lessine, excepté Ascalon, place qui, Erechr. 1192. à l'expiration de la trève, appartiendroit à celui qui se trouveroit alors le plus puissant: & que dans cet intervalle, cette ville, ni celle de Remlah ne seroient point rétablies. On stipula de plus, que les Chrétiens pourroient aller librement en dévotion à Jérusalem; mais par petites troupes seulement & sans armes. Telles surent les conditions de la trève qui sur jurée de part & d'autre pour trois ans, trois mois & trois jours.

Ben-Schuhnah, Auteur Arabe, observe à propos de ce serment, qu'il y eut quelque dissérence dans la maniere dont il sut sait de part & d'autre. Les Princes Chrétiens & les Officiers-Généraux du Sultan jurerent solennellement d'observer le traité; mais le Roi d'Angleterre & Salaheddin ne jurerent point : ils se donnerent seulement de part & d'autre une simple promesse, en se pré-

sentant la main.

Cette grande affaire terminée, le Richard en Roi d'Angleterre partit de Syrie Henri VI. pour s'en retourner dans ses Etats; mais il sut long-tems sans pouvoir

NASSER. Hégire (88. Bre Chr. 1192.

s'y rendre. Ce Prince ayant été jetté dans le golfe de Venise par une tempête, voulut prendre sa route par terre, & traverser l'Allemagne, où il fut arrêté par Léopold, Duc d'Autriche, avec lequel il avoit eu quelque querelle durant le siège d'Acre. Le Monarque Anglois fut remis entre les mains de Henri VI. Empereur d'Allemagne, qui sous différens prétextes le retint prisonnier pendant environ deux ans.

Mort de Salaheddin.

A l'égard de Salaheddin, il partit aussi peu après la conclusion de la trève, & se retira à Damas, où il mourut au bout de quelques mois de maladie. Ce Prince étoit alors dans fa cinquante sixiéme année. Sa mort causa un deuil général en Egypte & en Syrie; & les Grands, aussi bien que le peuple, parurent également sensibles à la perte d'un héros, qui par ses grandes qualités faisoit la gloire & le bonheur de ses sujets.

son éloge. Ce fut en effet un des plus grands hommes de son tems, soit dans la paix, foit dans la guerre. Il joignit à la bravoure & à l'intrépidité de sa nation, un caractère noble & généreux, qui ne pouvoit souffrir ce goût

de rapine & de brigandage, qui étoit NASSER. le vice dominant des Arabes. Au- Hégire 588. cun Souverain ne fut jamais plus réfervé dans l'imposition des taxes, des subsides & autres contributions. 11 diminua la plus grande partie des tributs que ses prédécesseurs avoient établis en Egypte & en Syrie; & s'il ne les abolit pas tout-à-fait, ce ne fut que parcequ'ayant continuellement les armes à la main, il se trouvoit dans l'obligation d'avoir toujours de quoi payer exactement ses troupes.

On peut dire de ce grand Prince, qu'il n'avoit rien à lui. Ses troupes payées, il répandoit libéralement tout ce qui pouvoit lui rester: les places même dont il faisoit la conquête étoient autant de présens dont il récompensoit la bravoure de ses Officiers; & il ne s'en réservoit uniquement que le domaine direct. Il donna, sur-tout pendant le siège d'Acre, des preuves bien sensibles de sa grandeur & de sa générosité. Ce Prince remonta à ses dépens une partie de ses troupes; & l'on assure qu'il donna près de douze mille chevaux arabes tant à ses Généraux qu'à fes soldats.

NASSER. Hégire 588. Ere Chr. 1192.

Sa magnificence & fon amour pour le bien public éclatoient bien davantage dans les intervalles de repos dont il pouvoit jouir, lorsqu'il y avoit une paix ou une trève de conclue. Il s'appliquoit alors à faire faire des travaux publics, ou pour l'ornement des villes, ou pour les besoins des peuples. Tantôt il faisoit bâtir des colléges, des hôpitaux, des mosquées; tantôt il faisoit rétablir des fortifications ou des murs ruinés pendant la guerre, ou par les tremblemens de terre, qui sont assez fréquens dans cette contrée; & ces dépenses n'étoient point onéreuses au peuple: le Sultan y consacroit ses propres revenus.

La maniere de vivre de ce Prince le mettoit en état de faire pour le public plus de dépense qu'aucun de ses prédécesseurs n'en avoit fait jusqu'alors. Simple & modeste dans son extérieur, il étoit toujours habillé de laine, & ne portoit que très-rarement des habits de soie, excepté peut-être dans les occasions où il étoit obligé de représenter. Aussi peu recherché dans ses repas que dans ses habillemens, il vivoit avec

la plus grande frugalité, & ne se NASSER. nourrissoit que des choses les plus Hégire 588. communes.

Il joignoit à cette admirable tempérance beaucoup de zéle pour sa religion, à laquelle il étoit d'autant plus attaché, qu'il étoit peu savant & fort superstitieux. Il se livra entièrement aux impressions que lui donnerent des Docteurs appellés Khafehites, dont toute la science consistoit à savoir beaucoup de traditions fingulieres & de fables touchant Mahomet. A l'égard de ceux qui parloient un peu librement sur la religion, il se déclara leur ennemi; & il en fit même mourir quelquesuns, qu'il condamna comme hérétiques, sur la simple dénonciation de ses Docteurs favoris. Il ne fit pas non plus beaucoup de cas des Savans & des gens de lettres, & encore moins des Poëtes, qui étoient cependant alors fort accueillis dans les cours des autres Princes. Salaheddin les regardoit comme autant d'adversaires du Mahométisme, ou du moins comme des gens qui n'en faisoient profession que parceque c'égtoit la religion du pays.

N'ASSER.

Ce Prince étoit si exact dans ce Hégire 588. qu'il regardoit comme devoirs de re-ligion, qu'il ne manqua jamais de s'aquitter des plus petites observances recommandées par le Mahométisme. Soit qu'il sût en voyage ou à l'armée, il se retiroit à l'écart aux heures prescrites pour la prière; & lorsqu'il y avoit quelque Mosquée dans le voisinage, c'étoit-là qu'il se

rendoit pour prier.

Mais l'éclat de cette dévotion si attentive sur des formalités, étoit un peu terni par quelques défauts qu'on pouvoit reprocher à ce grand homme. Par exemple, son ingratitude à l'égard de Noureddin, à qui il devoit sa fortune, est une tache que rien ne peut effacer. Il étoit d'ailleurs d'une ambition effrénée, & n'aspiroit à rien moins qu'à dominer sur tout l'Orient. Emporté par un vain amour de la gloire, il ne cherchoit qu'à faire parler de lui; & l'on peut dire que son affectation pour la modestie & pour la frugalité, étoient peut-être moins des vertus réelles, que des rafinemens de vanité.

On reproche aussi à Salaheddin d'awoir eu trop d'indulgence pour ses frè

DES ARABES. 305 res, qui commettoient impunément Nasser. les plus grandes injustices. On s'en Hégire 588. plaignoit en vain au Sultan. Ce Prince attribuoit à mauvaise humeur les plaintes que l'on formoit contre eux, & autorisoit ainsi leur mauvaise conduite. Cette grande facilité les accoutuma à l'indépendance, & sut cause dans la suite de la ruine même des enfans de Salaheddin. Car ce Prince ayant divisé entr'eux ses immenses Etats, Adel son frère trouva moyen de réunir entièrement l'Empire du feu Sultan fous son autorité, & dépouilla ainsi ses neveux de la riche succession de leur père; & cela, dit un Auteur Arabe, \* par un juste jugement de Dieu, qui ne Aihir. vouloit pas permettre l'élévation de la postérité de la plupart de ces héros ambitieux, qui n'avoient établi leur vaste Empire que par les horreurs du sang & du carnage. C'est par cette raison, ajoute le même Auteur, que parmi ces Princes Mahométans, il n'y en a presque point dont les enfans aient possédé en entier l'héritage de leur père.

La plupart des Historiens ont été rès partagés dans ce qu'ils ont rap\* Ebn - ck

NASSER. Hégire 588. Ire Chr. 1192.

porté de Salaheddin. Les Chrétiens outrés des maux que ce Sultan leur avoit faits, n'ont voulu reconnoître aucune vertu dans ce Prince. Les Arabes, au contraire, en ont parlé comme d'un homme accompli en tout genre, après la mort duquel on ne pouvoit espérer de voir la vertu en honneur sur la terre.

Un d'entr'eux, nommé Omad-Alkatib, s'exprime en ces termes: Il est mort enfin, ce Roi des hommes les plus braves & les plus généreux; & il est mort de même que ceux qui ont été les plus illustres & les plus glorieux entre les Princes. Les graces & les bienfaits ont cessé avec lui, & les injustices se sont multipliées après lui. Le monde a fait la plus grande perte qu'il pouvoit faire, puisqu'il a été privé par la mort de ce Monarque, de son plus bel éclat ; la religion Musulmane s'est obscurcie, depuis que cette grande lumière a été éclipsée; & enfin l'Etat ne fait que chanceler, depuis qu'il manque de cet appui.

Salaheddin sut le chef de la dynastie des Aïoubites ou Jobites, ainsi appellés d'Aïoub ou Job, père de ce Sultan. Cette dynastie subsista

DES ARABES. jusqu'à la fin des Califes de Bagdet, NASSER. c'est-à-dire, jusqu'à l'an de l'Hégire Erecht. 1192. 656. que les Tartares abolirent le califat, comme on le dira dans la fuite.

Ce Prince laissa dix-sept enfans Partage de mâles, & une seule fille. L'aîné de Salaheddin. ces enfans, dont le nom propre étoit Noureddin-Ali , & qui est connu dans l'Histoire sous celui de Malekal-Afchal, eut pour son partage les Royaumes de Damas, de Jérusalem & de la basse-Syrie.

Le fecond appellé Malek-Alazir-Othman, eut l'Egypte entiere: & le troisième, que l'on nommoit Malek - Aldhaher - Gaïatheddin, regna dans Alep & dans la haute-Syrie qui

dépendoit de cette capitale.

Ces trois Princes formerent trois dynasties ou principautés séparées, l'une en Egypte, l'autre en basse-Syrie, & la troisiéme dans la haute-

Syrie.

Les autres enfans de Salaheddin eurent différens Etats peu considérables. Ses frères partagerent aussi entr'eux quelques portions de son Empire; & ces divers partages occasionnerent dans la suite des dissen-

NASSER. Hégire 588.

fions sanglantes, qui armerent les Erecht. 1192, enfans de Salaheddin contre leurs oncles; & ces funestes divisions penserent causer la ruine totale de la riche succession de ce Sultan.

> Pendant que les Musulmans d'Egypte & de Syrie avoient été occupés à combattre sous les ordres de Salaheddin, Nasser jouissoit tranquillement à Bagdet des honneurs du califat. Ce Prince n'eut aucune occasion de paroître dans les troubles qui agiterent alors l'Orient; & quoiqu'il fût reconnu pour Souverain dans tous les pays habités alors par les Musulmans, ce n'étoit à proprement parler qu'un vain titre sans jurisdiction directe. Les Sultans commandoient, & se faisoient obéir en Souverains despotiques tant en Egypte qu'en Syrie.

Divers étabiffemens fer.

Nasser employa une partie de ce faits par Nas- tems à s'appliquer aux affaires du gouvernement dans l'intérieur de Bagdet, & dans quelques villes qui dépendoient de ce territoire. Il fit construire des colléges, des mosquées, des hôpitaux & autres endroits qu'il destina à l'étude de la religion & aux exercices de piété.

Le plus célébre de ces bâtimens fut NASSER. Hégire 589. celui qu'il fit construire à Bagdet Ere Chr. 1193. l'an de l'Hégire 589. Il y joignit une bibliothéque d'environ dix mille volumes, dont la plupart étoient des manuscrits originaux, & les autres des copies faites par les écrivains les plus habiles.

L'année suivante sut employée à Hégire 590. éteindre une révolte qui s'étoit élevée dans le Khousistan. Les peuples la révolte du de cette province voyant les mou-Khousistan.

vemens qu'excitoient parmi le Sarrasins quantité de Seigneurs particuliers, qui croyant n'avoir plus rien à craindre depuis la mort de Salaheddin, avoient pris les armes pour augmenter leurs domaines, voulurent aussi se distinguer, & entreprirent de se soustraire à l'obéissance du Calife. Ce Prince ordonna aussitôt une levée de troupes, dont il donna le commandement à Ebn-Cassab son Visir. Ce Général s'aquitta glorieusement de sa commission: il battit les rebelles, & les obligea de rentrer dans le devoir.

Le Calife auroit dû être aussi attentif à appaiser les troubles qu'excitoient depuis quelque tems les vio-

NASSER lens démêlés qu'avoient ensemble Hégire 190. Tekesch Roi de Khouaresm, & le Sultan Selgiucide qui regnoit dans l'Irak; mais Nasser ne sut que spectateur de leurs différends. Peut-être ne fut-il pas fâché de voir humilier les Selgiucides, qui avoient autrefois abusé si ouvertement de leur puissance, dans le tems qu'ils se regardoient comme les protecteurs de la dignité califale, dont en effet ils n'avoient été que les oppresseurs.

Si le Calife ne vouloit que leur destruction, il eut lieu d'être content; mais celui qui leur porta le coup mortel, s'établit sur leurs ruines, & suscita dans la suite au Calife lui-même les affaires les plus chagrinantes.

Révolte de contre Thogrui.

Le Sultan Selgiucide qui regnoit Kizil - Arflan alors dans l'Irak s'appelloit Thogrulben-Arslan. Les commencemens de son regne avoient été assez tranquilles, & il en étoit redevable à Mohammed-ben-Ildighis, Atabek de l'Adherbigian, qui étant son oncle maternel, avoit pris soin de la conduite de ses Etats dans tout le tems que la jeunesse de ce Prince ne lui avoit pas permis de les gouverner par lui-même.

Mais après la mort de Moham- NASSZE. med, les choses changerent de face. Ere Chr. 1194. Kizil-Arslan, devenu Atabek de l'Adherbigian à la place de son frère, bien loin de prendre les intérêts de Thogrul, se déclara contre lui, & ne voulut plus reconnoître la supériorité du sultanat de l'Irak sur l'Adherbigian. En même-tems, se doutant bien que Thogrul ne manqueroit pas d'armer bientôt pour se venger de cette insulte, il résolut de le prévenir. Il s'avança à cet effet avec une forte armée, & alla attaquer Hamadan, qui étoit le siége royal des Selgiucides.

Thogrul qui ne s'attendoit point à cette attaque, ne sut pas plutôt l'Atabek en marche, qu'il partit d'Hamadan, & alla se mettre en lieu de sureté. Kizil-Arslan entra donc sans obstacle dans la capitale; & après y avoir séjourné quelques jours, il l'abandonna, & retourna dans ses

Etats.

Dès que le Sultan le sut éloigné; il rentra dans sa capitale; mais il ne tarda pas à être insulté de nouveau par l'Atabek. Ce Prince ayant réussi à gagner plusieurs Seigneurs de l'I-

N'ASSER. Hégire 590. Ere Chr. 1194.

rak, complota avec eux de déposer Thogrul du sultanat; & la chose réus-

sit peu après de cette manière.

Thogrul est déposé.

Tous ceux qui étoient de ce complot députerent au Sultan, pour lui témoigner le regret qu'ils avoient de tout ce qui s'étoit passé, & en particulier de n'avoir pas pris sa défense comme ils le devoient dans le tems que l'Atabek s'étoit approché d'Hamadan. Ils chargerent en mêmetems leurs députés, de demander au Sultan la permission d'aller eux-mêmes le supplier de leur accorder le

pardon de cette faute.

Thogrul se rendit à leurs instances; & afin de recevoir leurs soumissions avec plus d'appareil, il leur indiqua un jour qu'il devoit jouer au mail dans la grande place de la ville. Ce fut-là que les Seigneurs & autres conjurés exécuterent le projet qu'ils avoient concerté. Comme ils étoient venus en grand nombre, & qu'ils avoient d'ailleurs des gens cachés qui devoient leur prêter mainforte, en cas de mouvement de la part du peuple, ils vinrent facilement à bout de se saisir du Sultan, qu'ils enfermerent dans une forteresse appellée

appellée en Arabe Calaat Alnagiou, NASSER. c'est-à-dire, château du refuge.

Ere Chr. 1194.

Dès que Kizil-Arslan eut été informé de la réussite de ce complot, il partit de l'Adherbigian, & se rendit à Hamadan, où il s'empara de tout ce qui appartenoit à Thogrul. Il n'avoit pas dessein pour lors d'aller plus loin; on assure même qu'il avoit résolu de lui choisir un successeur dans la famille même des Selgiucides; mais il changea d'avis, sur des nouvelles qu'il reçut de Bagdet, dans le tems qu'il balançoit pour le choix d'un Sultan.

Le Calife, au lieu de chercher à profiter de cet événement, pour tâcher de reprendre dans les provinces d'Irak & d'Adherbigian l'ancienne autorité que ses prédécesseurs y avoient eue, écouta tranquillement le récit qu'on vint lui faire de tout ce qui venoit de se passer, & répondit assez froidement: L'Atabek a beau jeu pour se faire Sultan lui-même.

Cette réflexion du Calife fit im- Kizil-Arstan pression sur Kizil-Arstan, & il réso-piend la qualité de Sultan, lut sur le champ d'en prositer. Il prit & est assantant donc la qualité de Sultan, & or-

donna aussitôt que la monnoie serois

Tome IV.

NASSER. Hégire 590. Ere Chr. 1194.

frappée à son coin. Cette démarche eut des suites fâcheuses pour l'Atabek. Plusieurs grands Seigneurs, & quelques-uns même de ses parens, ne purent voir son élévation sans jalousie : de sorte qu'ils conclurent entr'eux de s'en défaire, & de partager les Etats de Thogrul. Kizil-Arflan fut effectivement assassiné peu après; mais sa mort n'avança pas les affaires de ceux qui en vouloient à l'héritage du Sultan.

Thogrul eft rétabli.

Ce Prince trouva moyen de s'échapper du château où on l'avoit emprisonné. Dès qu'il parut, un parti nombreux se rangea de son côté; & enfin, il se vit bientôt en état de fe venger de l'infulte qu'on lui avoit faite. La plupart des rebelles furent punis de mort; le reste se dissipa de maniere, que la conspiration parut affoupie; mais ce ne fut pas pour long-tems.

Koutlouk forme contre lui une conspidécouverte.

Koutlouk, jeune Prince qui étoit neveu du feu Atabek, & dont la ration qui est mère demeuroit dans le harem de Thogrul, c'est-à-dire dans le serrail secret des femmes de ce Prince, entreprit sur la vie de ce Sultan: & afin de s'en défaire sans beaucoup

d'éclat, il résolut de l'empoisonner. Il NASSER. mit sa mère dans le secret ; cette Ere Chr. 1194.

Princesse approuva le complot, & se chargea elle-même de donner à Thogrul le fatal breuvage qui devoit terminer ses jours. Mais soit que le Sultan eût été averti de l'insâme desfein de cette semme, soit qu'il n'eût qu'une simple désiance, il la contraignit de boire elle-même ce qu'elle lui présentoit, & elle en mourut peu

après.

Il n'en fallut pas davantage pour jetter les plus grands soupçons sur les personnes qui pouvoient être en relation avec cette Princesse. Koutlouk sut du nombre, & le Sultan le sit mettre en prison. Cependant la chose n'alla pas plus loin, & Thogrul, malgré les sortes raisons qu'il devoit avoir pour rester toujours maître de son prisonnier, eut la soiblesse de lui rendre la liberté au bout de quelque tems. Cette imprudence lui couta cher, & sut l'occasion de sa perte & de celle de sa maison.

Koutlouk, peu reconnoissant de Il détermine la grace qu'il venoit de recevoir de Roi du Khouaresm à Thogrul, dans le tems que ce Prince déclarer la guerre à Thogrul,

pouvoit le traiter avec la derniere ri-grul.

NASSER. Hégice 190.

gueur, ne se servit de sa liberté que Ere Chr. 1194. pour cabaler de nouveau contre ce Sultan. Il se lia intimement avec Tekesch Roi du Khouaresm, & lui parla si souvent & avec tant d'ardeur fur la facilité qu'il y avoit de s'emparer de l'Irak, que Tekesch se détermina enfin à tenter l'entreprise. Il mit sur pied une forte armée. Koutlouk leva aussi des troupes de son côté; & ces deux Princes s'étant réunis, marcherent ensemble dans l'Irak, & commencerent par s'emparer du château de Thabrek.

> Thogrul ne fut pas plutôt informé de ces hostilités, qu'il se mit en campagne, & alla chercher l'ennemi. Il reprit d'abord le château qu'on lui avoit enlevé, & battit ensuite les troupes de Tekesch, & fit prisonnier leur Général. Il auroit bien voulu pouvoir se rendre maître du Roi lui-même; mais dès que ce Prince avoit été informé de la marche du Sultan, il s'étoit prudemment retiré, & avoit abandonné à un de sse sénéraux de confiance le soin de conserver sa nouvelle conquête.

7 Thogrul eut le même succès contre Koutlouk, qui ravageoit d'un au-

Prince alla à sa rencontre, & lui liPrince alla à sa rencontre, & lui livra une bataille, dont tout l'avantage demeura au Selgiucide. Koutlouk
fut entièrement désait, & se trouva
trop heureux de pouvoir éviter de
tomber entre les mains du Sultan. Il
fe retira en Khouaresm, & prit avec
Tekesch de nouvelles mesures con-

tre Thogrul.

Ces deux Princes auroient fait d'inutiles efforts, si le Sultan eût voulu se tenir sur ses gardes; mais les avantages qu'il venoit de remporter surent la cause de sa perte. Il s'imagina être absolument délivré de ses ennemis, & qu'après avoir donné des preuves si éclatantes de sa bravoure & de son intrépidité, aucun d'eux ne seroit assez hardi pour revenir à la charge.

Plein de ces idées présomptueufes, le Sultan ne pensa plus qu'à se livrer au vin & à la débauche; & lorsqu'on vint l'avertir de prendre garde, & que-ses ennemis saisoient des levées considérables pour venir sondre sur l'Irak, il méprisa tous ces avis, & traita même très-durement quelques principaux Seigneurs de

O iij

l'Etat qui avoient ofé lui faire des NASSER. Hégire 590. Fre Chr. 1194, remontrances assez vives sur les dan-

gers dont il étoit menacé.

Thogrul eft fieurs Seicour.

Ces mêmes Seigneurs indignés de trahi par plu- la mollesse honteuse de ce Sultan, gneurs de sa se déclarerent subitement contre lui, & prirent parti en faveur de ses ennemis. Ils firent avertir Tekesch & Koutlouk, que s'ils vouloient user de diligence, il leur seroit facile de se rendre maîtres de Thogrul, & qu'il n'étoit pas même nécessaire d'avoir des forces bien redoutables, parceque ce Prince depuis long-tems avoit cessé de veiller sur la discipline de ses troupes; que chacun faisoit ce qu'il jugeoit à propos sans crainte de réprimande ni de punition; que le prince lui-même étoit absolument enseveli dans la débauche, & qu'en un mot, sa vie n'étoit plus qu'une vyresse continuelle.

Il est surpris par le Roi du tué.

Le Roi du Khouaresin & Kout-Khouaresm, & louk ne tarderent pas à profiter de ces avis. Ils entrerent dans l'Irak sans aucun obstacle, & s'avancerent tranquillement jusqu'auprès de la ville de Rei, où le Sultan étoit en partie de plaisir. Ce Prince, qui étoit naturellement fort brave, & qui

d'ailleurs se trouvoit presque noyé NASSER. dans le vin, ne sut nullement ému Hégire 190. lorsqu'on lui annonça l'arrivée de l'ennemi. Il demanda ses armes, & donna ordre à ses Officiers de raffembler promtement les troupes de sa garde, & toutes celles qui étoient dispersées pour la désense de la place. Puis montant à cheval, & prenant en main sa masse d'armes, il se mit à la tête de ses troupes, & marcha aux ennemis.

Il ne fut pas long-tems fans les appercevoir; car ils étoient presque aux portes de la ville lorsque ce Prince en sortit. Il fit alors de ridicules rodomontades, telles que le vin peut en inspirer, & il récita ces vers d'un des plus fameux Poëtes Arabes: Aussitôt que de loin on vit la poussiere excitée par cette armée qui d'ançoit, la joie parut sur le visage de mes soldats & de mes capitaines. D'un seul coup de ma masse d'armes j'ouvris le chemin à mes troupes au milieu de mes ennemis, & les efforts de mon bras furent si violens, que sans quitter les arçons de ma selle, je fis tourner la terre comme une meule de moulin.

Il poussa en même-tems son che-

NASSER. Hégire 590.

val vers l'ennemi, en faifant des gef-Esc Chr. 1124 tes menaçans avec sa masse d'armes; mais comme le vin l'empêchoit de la manier avec autant d'adresse qu'il avoit coutume, il en donna malheureusement un si grand coup sur une des jambes de devant de son cheval, qu'il la lui cassa. Le cheval tomba sous le coup; & le Sultan se trouvant renversé par cette chute, Koutlouk courut sur lui, & arriva assez tôt pour lui couper la tête, sans qu'aucun de ses gens se mît en devoir de le sauver.

> La mort de ce Prince termina toute querelle; les troupes mirent bas les armes devant le Roi du Khouaresm, qui entra triomphant dans la ville de Rei, & se fit ensuite proclamer Sultan dans le reste de l'Irak, où il regna jusqu'à l'an 596. de l'Hégire, qu'il mourut. Il eut pour fuccesseur Mohammed - Kothbeddin fon fils, qui fut surnommé Khoua-

refin-Schah.

Telle sut la fin de la puissance des Selgiucides dans cette province, où ils regnoient depuis plus de cent cinquante ans. Une autre branche avoit déja été éteinte dans le Kho-

rassan, par la mort d'un Prince nom- NASSER. mé Sangiar. Ainsi cette samille si Erecht. 1194. puissante, qui avoit fait trembler les Califes & la plupart des Princes d'Orient, ne subsista plus que dans la personne de ceux de cette race qui regnoient pour lors dans la Natolie. Leur siége royal étoit à Iconium ou Cogni. Ils formoient une troisiéme dynastie qu'on appelloit les Selgiucides de Roum, parcequ'ils regnoient dans cette partie de l'Asse qui avoit appartenu aux Romains, & ensuite aux Princes Grecs, qui prenoient le titre d'Empereurs des Romains. C'est de cette branche des Selgiucides que tirent leur origine les Turcs Ottomans \* qui regnent aujourd'hui à Constantinople.

Orient. pag.

Tandis que les Selgiucides fuc- 697. comboient sous les efforts des Khoua- Hégire 191. resmiens, la dynastie naissante des Ere Chr. 1195. Aïoubites sembloit promettre de se détruire bientôt elle-même, par les divisions qui s'éleverent entre les fuccesseurs de Salaheddin, au sujet du partage de ses domaines.

On a dit qu'Afdhal, l'aîné des Afdhal ensans de ce Prince, avoit eu pour dépouillé de sans les royaumes de Damas, de Azis.

Hégire 591. Lie Chr. 1195.

NASSER. Jérusalem, & de la basse Syrie; & qu'Azis avoit hérité de l'Egypte entiere, dont Salaheddin l'avoit fait Sultan. Ce jeune Prince, quoique mieux partagé que son aîné, forma le projet de lui enlever ce qu'il possédoit. Ce dessein lui sut suggéré par Adel, frère du feu Sultan, & par conséquent oncle des deux jeunes Princes; lequel voulant s'établir sur leurs ruines, résolut de commencer par détruire l'un par l'autre, comptant bien venir facilement à bout de dépouiller celui des deux qui auroit eu l'avantage sur son rival. Ses vues ambitieuses étoient d'autant mieux fondées, qu'il s'en falloit bien que ces deux Princes eussent hérité du courage & de l'intrépidité de leur père. Ils n'étoient cependant pas sans vertus; mais ils n'avoient que des vertus tranquilles, plus propres à faire estimer des particuliers, qu'à donner de la considération à des Souverains. Les gens de guerre s'étoient apperçus d'abord de l'étonnante difsérence qu'il y avoit entre le caraczère du grand Salaheddin, & celui de ses enfans : aussi ils n'avoient pour eux que du mépris, & ne les

DES ARABES. 323. servoient, pour ainsi dire, qu'à re- NASSER.

gret.

Adel sut profiter de ces disposi- Hégire 592. tions pour aller à ses fins. Il com- Ere Chr. 1196. mença par comploter contre Afdhal, & engagea adroitement Azis à entrer dans ses yues. Ils armerent l'un & l'autre contre ce Prince, & lui enleverent successivement Damas & Jérusalem. Ils l'auroient sait prisonnier lui-même, s'il n'avoit eu la précaution de se sauver dans la province de Giouzan-Démesehk, où il alla s'enfermer dans une ville nommée Sarkod, qui avoit un bon château en état de le préserver de toute infulre.

Les conquêtes faites sur ce Prince Adel se ses ne surent pas d'une grande utilité fait céder, & pour Azis son frère. Adel qui avoit sur les Chréformé ce projet, & qui avoit eu la tiens. principale part à l'exécution, se fit céder par son neveu les domaines qu'on avoit enlevés à Afdhal; & ainsi il se vit maître d'un territoire assez considérable, lequel joint à ce qu'il avoit déja sur les confins de la Syrie & de l'Arabie, où il étoit maître d'une place importante appellée Carak ou Krak, le mit en état de

NASSER.

travailler à se procurer de plus grands avantages. En effet, il prit peu après les armes contre les Chrétiens, & s'empara de la ville de Jaffa ou Joppé, qu'ils avoient emportés sur Salaheddin quelques années auparavant.

Hegire 593.

Afdhal de-Ser.

.

Afdhal se voyant ainsi dépouillé de Brechr. 1197. ses Etats, pensa dans sa retraite aux mande du fe- moyens qu'il pourroit employer pour cours à Naf- fe venger de fes ennemis. Il s'adrefsa entr'autres au Calise, & lui porta ses plaintes contre son frère & son oncle. Comme il étoit excellent Poëte, sa lettre étoit écrite en vers, pour l'intelligence desquels il est bon de savoir que ce Prince, outre le nom de Afdhal, portoit celui d'Ali; qu'Azis avoit celui d'Othman, & qu'enfin, Adel étoit surnommé Aboubécre. Afdhal faifant allusion à la conduite qu'Aboubécre & Othman avoient tenue à l'égard d'Ali gendre de Mahomet, écrivit à Nasser en ces termes: Mon Seigneur, vous sawez qu'autrefois Aboubécre & Othman ôterent par violence à Ali le califat qui lui appartenoit après la mort de Mahomet son beau-pere; voyez donc, je vous prie, la fatalité du nom d'Ali, puisque moi qui porte ce nom, je

viens d'éprouver la plus grande injustice de la part d'Othman mon frère, Erechr. 1197. O d'Aboubécre mon oncle. Il lui rendoit compte ensuite de tout ce qui venoit de se passer, & le prioit d'ar-

mer promtement en sa faveur.

Nasser parut sensiblement touché de cette nouvelle, & il répondit à ce Prince d'une maniere à lui saire espérer les secours les plus promts & les plus essicaces. Ali, lui dit-il dans la réponse qu'il lui sit, sut privé de son droit, parcequ'il ne trouva point alors de Nasser, c'est-à-dire, de protesteur dans Médine; mais ayez bon courage, ils rendront bientôt leur compte, & vous trouverez dans ma personne, moi qui suis Nasser, toute sorte de secours & de protestion.

Ces grandes promesses surent sans esset, de sorte qu'Adel & Azis demeurerent tranquillement en possession de ce qu'ils avoient usurpé sur Afdhal. Les choses resterent dans cet état pendant l'espace d'environ deux ans, c'est-à-dire, jusqu'à la mort Hégire 595. d'Azis, laquelle arriva l'an de l'Hé-Ere Chr. 1198. d'Azis, laquelle arriva l'an de l'Hé-Ere Chr. 1198. Mais meurt 595. Il se sit alors de grands Azis meurt mouvemens en saveur d'Asdhal. Les proclamé à sa Egyptiens parurent se déclarer pour places.

NASSER. lui, & enfin, il fut proclamé Sultan

à la place de son frère.

Hégire 596.

Adel lechaf fe de l'Egypte,

La possession d'une couronne aussi Ere Chr. 1199. riche que celle de l'Egypte dédommageoit amplement ce Prince des dont il est re- pertes qu'il avoit faites les années précedentes; mais son bonheur sut de courte durée. A peine y avoit-il un an qu'il étoit sur le trône, que l'ambitieux Adel vint l'assiéger dans sa capitale, & poussa les attaques avec tant de vigueur, que le Sultan se voyant hors d'état de résister longtems, demanda à capituler. Les prétentions exhorbitantes d'Adel firent traîner la capitulation en longueur. Ce Prince voyant la foiblesse de son ennemi, vouloit profiter des conjonctures, & s'emparer de tout sans rien donner. Il s'adoucit cependant un peu, & consentit en s'emparant de l'Egypte entiere, de donner en échange à son neveu quelques places dans la Syrie. Il fallut bien en passer par ces conditions, pour ne pas tout perdre; & le malheureux Afdhal ayant évacué l'Egypte, Adel entra en triomphe dans la ville du Caire, & s'y fit proclamer Sultan.

Ce Prince, qui étoit avec raison

DES ARABES. devenu odieux aux ensans de Sala- NASSER, Hégire 196. heddin, eut à essuyer de leur part Erecht. 1193.

différentes attaques; mais il les battit dans toutes les occasions: de sorte que par leurs fréquentes défaites, il augmenta considérablement ses Etats, & mourut enfin maître de l'Egypte & d'une grande partie de la Syrie & de la Mésopotamie, après un regne d'environ dix-huit ans. Sa mort arriva l'an de l'Hégire 615. & de l'Ere Chrétienne 1218. Il laissa plusieurs enfans, entre lesquels il partagea ses Etats.

Tandis que l'Egypte étoit ainsi agitée, il y avoit d'ailleurs de grands mouvemens, d'autant plus redoutables pour le Calife, que la guerre se saisoit dans la proximité de ses Etats. Les Khouaresmiens, maîtres de l'Irak qu'ils avoient emporté sur Thogrul le Selgiucide, cherchoient à augmenter leurs conquêtes, & à réduire fous leur puissance toutes les contrées

voisines.

Les Sultans de la dynastie des Puissance des Gaurides, ainsi appellés du nom de Gaurides. Hussain Gauri, qui la fonda sur les ruines de celle des Gaznévides, ocsupoient alors un vaste terrein dans

NASSER. Hégire 596.

le Khorassan, la Perse, & même dans Fre Chr. 1199. les Indes. Non contens de ce qu'ils possédoient, ils firent des courses sur leurs voisins, & en particulier sur les terres du Sultan de Khouaresm.

Celui qui l'étoit alors s'appelloit Mohammed Kothbeddin, surnommé Khouaresm - Schah. Il étoit fils du fameux Tekesch, vainqueur de Thogrul le Selgiucide, & venoit de fuc-

céder aux Etats de son père.

Mohammed les défait, & s'empare keurs Erats.

Ce sut dès la première année de de son couronnement, que Gaïatheddin & Schahabeddin, tous deux frères, & Sultans de la dynastie des Gaurides, ayant fait conjointement une irruption jusque vers l'Irak, Mohammed qui avoit déja contre eux de violens sujets de plaintes, par rapport aux troubles qu'ils avoient fomentés dans une partie du Khorafsan qui lui appartenoit, prit les armes, & les battit l'un & l'autre avec tant de fureur, que leurs troupes furent mises en déroute après un massacre affreux de tout ce qui avoit voulu tenir tête aux Khouaresmiens. Les deux frères périrent aussi dans cette action; de sorte que cette seule campagne rendit Mohammed maître

de tous les Etats des Gaurides. NASSER.

Il pousse ses

Ce Prince ambitieux n'en resta pas Hégire 5.97. là. Il entreprit de pousser ses con-Ere Chr. 1200. quêtes au-delà de l'Oxus, & de joindre ces provinces à celles qu'il post delà de l'Oxis. fédoit en-deçà de ce fleuve. Il se & bat les Taxmit donc en marche, & il eut la gloire de voir l'exécution répondre à la grandeur de son entreprise. Ses conquêtes dans la meilleure partie de la Transoxane ne furent, pour ainsi dire, qu'un voyage. La plupart des Princes n'attendoient point qu'il vînt les attaquer : ils alloient au-devant de lui, & servoient à orner son triomphe aux entrées qu'il faisoit dans chaque capitale.

Après s'être ainsi assuré de différentes places qu'il trouva sur sa route, il perça jusque dans le pays des Tatars, \* ou Tartares, comme nous

<sup>\*,,</sup> Tatar, sclon M. d'Herbelet, est le nom d'un , fils d'Ilingeh-Khan, cinquiéme Roi du Turquestan, , de la postérité de Turk, fils de Japhet. Il vint au , monde avec son jumeau nommé Mogul ou Mogol, 2. & ces deux frères fonderent deux grands Empires , fameux dans l'Orient , lesquels par la suite se réunirent en un seul. C'est donc de ces deux frères que , les noms de Tartares & de Mogols ont pris leur ,, origine.,,

<sup>,,</sup> Il faut remarquer , ajoute le même Auteur , que , les peuples que nous appellons Mogols & Tartares, font tous compris par les Auteurs Orientaux, sous

NASSER. Hégire 597. Ere Chr. 1200.

disons aujourd'hui. Kara-Kathai-Kurkam, Roi de ces Etats, se mit en devoir d'arrêter le cours de ses conquêtes, & envoya à sa rencontre une forte armée sous les ordres d'un des plus grands Capitaines du Turquestan; mais cette démarche ne fit qu'augmenter la gloire de Mohammed. Il y eut une bataille, dans laquelle il défit entièrement ses ennemis, & leur Général resta son prisonnier.

Cette grande victoire lui ouvrit la conquête de tout le Turquestan; après quoi il retourna en Khouaresm, pour y jouir en repos de toute sa gloire. Mais différentes révolutions l'obligerent bientôt de reprendre les armes, pour réduire ceux qui avoient voulu profiter de son éloignement pour se soustraire à son obéissance. Il passa ainsi plusieurs années toujours les armes à la main, & presque toujours accompagné de la victoire.

Hegire 611. Ere Chr. 1214.

Enfin, il tourna aussi ses armes contre le Calife; & voici quelle en se rend maî- sut l'occasion. Pendant que Mohamtre de Gaznah.

<sup>3,</sup> le nom d'Atrak, c'est-à dire, Turcs; car le mot 3, Atrak est le pluriel Arabe du mot Tatk. Eiblioth. 23 Orient. 32

med étoit occupé ou à faire la guerre, ou à policer ses Etats & ses peu- Erecht, 1214 ples, Ildiz, un des principaux esclaves de Schahabeddin, Sultan des Gaurides, s'étoit emparé, quelque tems après la mort de son maître, des provinces de Kerman & de Souran, & même de la ville royale de Gaznah, capitale des Etats des Princes Gaznévides, & ensuire des Gaurides. Après sa mort, un de ses esclaves s'empara de cet Etat à son tour, & se forma un parti assez considérable pour s'établir dans la capitale : mais ce ne fut pas pour long-tems. Mohammed, qui étoit informé que Schahabeddin, & après lui Ildiz, avoient renfermé dans cette place des richesses immenses, s'y transporta à la tête de ses troupes. Personne ne s'avisa de lui en disputer l'entrée. L'esclave, qui avoit osé se mettre sur le trône, sut abandonné de son parti, & Mohammed entra en triomphe dans Gaznah, dont il prit possession, aussi-bien que des trésors qui y étoient renfermés.

NASSER:

Ce Prince, en faisant différentes Se qui l'inrecherches dans les archives du palais dispose contra le Calife. des Sultans, trouva quelques piéces

NASSER. qui l'indisposerent vivement contre Hégire 611. le Calife. C'étoient des lettres par lesquelles, en donnant à Schahabeddin les plus grands éloges, il l'invitoit à faire la guerre à toute outrance aux Khouaresmiens, & les déclaroit ennemis de l'Etat.

> La lecture de ces lettres le mit dans une telle fureur contre le Calife, qu'il auroit à l'instant conduit fes troupes à Bagdet, s'il n'eut arrêté ses premiers mouvemens: mais voulant exercer une vengeance complette, il prit du tems pour la réflexion, & imagina des moyens pour perdre Nasser, & avec lui tous les Abbaffides.

Hégire 614. Eré Chr. 1217.

Après avoir passé bien du tems à disposer les esprits au grand coup qu'il méditoit, il convoqua, l'an de l'Hégire 614. une assemblée nombreuse d'Imans, & des Docteurs principaux du Mahométisme, dans laquelle on examina cette grande queftion tant de fois agitée sur la succession légitime au califat. Il sut décidé unanimement, que les Abbassides avoient, contre toutes les regles, usurpé cette dignité, dont ils s'étoient d'ailleurs rendus indignes, non-seule-

ment pour avoir transgressé la loi dans NASSER. plusieurs circonstances essentielles, Ere Chr. 1217. mais principalement pour avoir dans tous les tems suscité des guerres cruelles parmi les Musulmans.

Après cette déclaration, on pro- Mohammed céda solennellement à la déposition sasse de Nasser, & l'on tint ensuite un re Alas din grand conseil pour délibérer sur le à sa place. successeur qu'on lui donneroit. On convint d'abord unanimement que le choix devoit s'en faire parmi les descendans d'Ali; mais il y eut beaucoup de contestations sur celui des Alides, qu'on éleveroit à cette éminente place. Enfin, après beaucoup de conférences, les voix se réunirent en faveur de Alaëddin, Prince de Termed, une des principales villes du Mauvalnahar qui con-

Aussitôt après cette élection, Mohammed fit proclamer le nouveau Calife dans toute l'étendue de ses Etats, & dans beaucoup d'autres endroits qui ne relevoient pas immédiatement de Nasser. Ce ne sut pas par considération pour les Abbassides qu'il s'abstint pour lors de faire publier l'élection d'Alaëddin jusque sur

fine avec le Khorassan.

NASSER. Hégire 614.

le territoire de Bagdet; son dessein Erecht. 1217. étoit d'être présent lui-même à cette proclamation, & de la faire faire avec une pompe & une magnificence, & en même-tems avec un appareil formidable, qui imposât filence à tous ceux qui pourroient être tentés de prendre parti pour les Abbassides.

> A cet effet, il donna ordre à ses Généraux de rassembler promtement toutes ses troupes, & de sormer le corps d'armée le plus nombreux qu'il seroit possible. Ces ordres surent bientôt exécutés: de sorte que le vindicatif Mohammed se vit en peu de tems à la tête de trois cens mille hommes, avec lesquels il partit du Khouaresm vers l'automne, & prit la route de Bagdet, accompagné d'Alaëddin, qu'il espéroit placer sur le trône des Abbassides.

11 refuse Naffer.

Nasser ne sut informé du sort qui d'entreren né-le menaçoit, que dans le tems que Mohammed se mit en marche. Le Calife fut d'autant plus effrayé, qu'il n'avoit point d'armée capable de faire face à celle du Sultan. Il prit donc le parti de la négociation; & ne pouvant se défendre à force ouverte,

il essaya du moins d'appaiser son en- NASSER. nemi, en lui faisant différentes pro-Hégire 614. Ere Chr. 1217. positions. Il lui envoya à cet effet un des premiers Officiers de sa cour, & le chargea d'agir le plus efficacement qu'il seroit possible auprès du Sultan.

Cette ambassade sut très-mal reçue. Le Sultan refusa même toute audience: de sorte que Nasser sut obligé de se renfermer dans Bagdet, & de se préparer à y soutenir un siége. Mais dans le tems que les habitans consternés croyoient être à la veille de voir mettre leur ville à feu & à fang, il survint un accident qui les délivra des mortelles inquiétudes dont ils étoient agités.

Il tomba des le commencement L'armée de de l'automne une si grande abon- Mohammed est détruite. dance de neige, que Mohammed, qui étoit alors avec ses troupes dans les défilés des montagnes de Hamadan, s'y trouva renfermé de manière qu'il lui fut impossible pendant bien du tems d'avancer, ni même de reculer. Il fallut faire des travaux immenses pour tâcher de se dégager un peu; mais quelque mesure que l'on pût prendre, il n'y eut

NASSER. Hégire 614. Ere Chr. 1217.

pas moyen d'empêcher qu'une partie des troupes ne pérît misérablement. Le Sultan lui-même se trouva dans le plus grand danger; & ce ne sut que par un travail infini, que l'on put sortir de ce mauvais pas avec une perte considérable.

On regarda néanmoins comme un grand bonheur, d'avoir réussi à se frayer un passage pour rebrousser chemin; & dès qu'il y eut jour à sortir de ces désilés, le Sultan avec son Calife, & ce qui lui restoit de troupes, partit de ces montagnes pour retourner dans son pays, & abandonna au milieu des neiges la plus grande partie de ses équipages.

Hégire 615. Ete Chr. 1218.

Mohammed, ne lui fit cependant pas changer de dessein. Au contraire, plus animé que jamais contre Nasser, il fit de nouveaux préparatifs pour aller l'attaquer dans une saison plus savorable. Mais l'irruption que firent les Tartares dans les Etats du Sultan, le forcerent à y demeurer pour s'y désendre; de sorte qu'il perdit entièrement de vue le grand dessein qu'il avoit formé contre Nasser.

La descente des Tartares dans les provinces de Mohammed, sut cause de la ruine entière de ce Sultan. Les dévots Musulmans regarderent sa chute comme un miracle que le ciel opéroit en saveur des Abbassides; & leurs Historiens, en parlant de ce grand événement, disent que Dieu voulut se servir des Tartares, pour punir ce Sultan du schisme qu'il avoit essayé d'introduire dans le Musulmanisme.

Au reste, ce sut Mohammed luimême qui s'attira les cruelles disgraces qui lui firent perdre ses Etats, & le réduisirent aux plus affreuses extrémités. Ce Prince ébloui de l'éclat de sa gloire, regardoit avec indissérence, & même avec mépris, la plupart des autres Souverains. Il se conduisit en particulier avec beaucoup de hauteur vis-à-vis du sameux Genghiskan, \* Souverain des Mo-

<sup>\*</sup> Ce Prince qui s'étoit appellé d'abord Témugin, étoit Mogol d'origine, & prétendoit descendre en ligne directe de Buzangir-Kan, anciennement Prince du Mogol. Il naquit l'an de l'riégire 549. Etant resté orphelin à l'âge de treize ans, il quitta su patrie, & se retira à la cour de Ung-Kan, Souverain de la Tartarie Orientale. Il servit utilement ce Prince dans ses armées pendant plus de trente ans, & il acquit tellement son amutié, qu'il devint son

NASSER.

gols & des Tartares, & il s'en fit un Ere Chr. 1218. ennemi irréconciliable, à la fortune duquel il fut obligé de céder. Voici, au rapport de Khondemir, quelle fut la cause de la guerre entre ces deux Princes.

Genghiskan, depuis plusieurs an-Cause de la guerre entre nées, s'étant rendu célébre par ses Mohammed

& Genghifkan.

gendre. La haute faveur dont il jouissoit dans cette cour lui suscita des envieux qui cabalerent contre lui, & réussirent par leurs faux rapports, à lui attirer la disgrace de Ung-Kan, qui résolut même de le faire périr. Témugin mit sa vie à couvert par la fuite; & en quittant la cour de ce Prince, il se déclara son ennemi. Il se fit bientôt un parti assez considérable pour lui déclarer la guerre, & il l'attaqua avec tant de fureur, qu'il le chassa de ses Etats. Le malheureux Ung - Kan étant mort peu après, Témugin fut reconnu pour Souverain dans une assemblée générale des Tartares, & ce sut alors qu'on lui donna le nom de Genghiskan, qui signisse Roi des Rois. Il signala les commencemens de son regne par les exploits les plus éclatans. Après avoir subjugué les Princes du Carakathaï, il se rendit maître de toutes les provinces qu'habitoient les Mogols, les Tartares & les peuples du Kathaï. Ces conquêtes l'occuperent jusqu'à l'an 615. de l'Hégire, qu'il déclara la guerre à Mohammed - Khouaresm-Schah, dont il s'agit ici. Ce Prince qui n'étoit ni Chrétien, ni Musulman, favorisa cependant les premiers, & fut au contraire l'ennemi mortel des sectateurs de Mahomet. Ses enfans ayant hérité de sa puissance, & de la haine qu'il portoit au Musulmanisme, détruisirent absolument le califat, comme nous le verrons dans la vie de Mostassem, dernier Calife de Bagdet. Genghiskan laissa quatre enfans; sçavoir, Touki-Can, Yactai-Can, Octai & Tuli-Can; Ostai, quoique le troisième, sut désigné par son père pour Empereur du Mogol, préférablement à ses aînés.

conquêtes, regardoit sa réputation NASSEAS comme assez bien établie, pour que Hégire 615. l'on respectat tout ce qui étoit censé lui appartenir. Il crut donc pourvoir suffisamment à la sureté d'une caravane de marchands, en la faisant commander par un des premiers personnages de sa cour qu'il chargea de les escorter. Cette caravane ayant pris fon chemin par Otrar; ville principale de la Transoxane, qui appartenoit à Mohammed, sut arrêtée par le Gouverneur, qui fit mettre en prifon tous ces marchands, fous prétexte qu'ils étoient des espions. Il informa aussitôt Mohammed de ce qui venoit d'arriver; & ce Prince, sans considérer de quelle importance il étoit pour lui de ne pas s'attirer de nouveaux ennemis, envoya ordre à ce Gouverneur de faire mourir tous ceux qu'il avoit fait prisonniers.

Cet ordre cruel fut exécuté, & il n'y eut qu'un feul de ces marchands qui fût assez heureux pour se sauver. Ce fut par son moyen que Genghiskan sut informé de tout ce qui venoit de se passer, sans aucun égard pour des gens qu'il avoit spécialement pris

NASSER. fous sa protection. Ce Prince, quoiHégire 615.
Ere Chr. 1278. qu'outré de colère au récit d'un trait
aussi insultant, parut cependant conferver beaucoup de sang-froid: c'étoit effectivement une de ses principales qualités, de ne point prendre
de parti légèrement, & de ne rien
entreprendre qu'après de mures réflexions. Aussi les Historiens Arabes

traster son caractère avec celui de Mohammed, que son impétuosité naturelle rendoit communément peu

l'appellent une montagne de gravité, & ils n'ont pas manqué de faire con-

susceptible de réflexions.

Genghiskan ne fit donc rien paroître de l'indignation qu'excitoit
dans son ame la conduite odieuse de
Mohammed: il se contenta de lui
envoyer d'abord un exprès pour se
plaindre du Gouverneur d'Otrar, &
lui demander justice. Le Sultan, loin
de profiter de cette occasion pour
tâcher d'étousser cette malheureuse
affaire, sit une nouvelle insulte à ce
Prince, en resusant de donner audience à son envoyé.

Dès que l'on eut informé Genghiskan des procédés de Mohammed, il ne balança plus à prendre son par-

ti, & il lui déclara la guerre dans NASSERE les formes. Il se mit à la tête d'une Erecht.1118, armée prodigieuse de Mogols & de Tartares; & fortant de la province du Turquestan, il répandit bientôt ses troupes dans une grande partie des Etats de la haute-Afie.

Le Sultan étoit alors dans l'Irak Persique, où il avoit donné rendezvous aux troupes que ses Généraux étoient chargés de lui amener. Dès qu'elles furent rassemblées, il prit sa route vers la province de Transoxane; & ayant rencontré dans les environs de la ville de Gion un petit détachement de Tartares, il prévit à leur contenance ce qu'il devoit attendre d'une armée entiere compofée de pareilles troupes.

Ce Prince les ayant envoyé reconnoître, les Commandans répon- tre les Khouzdirent qu'ils étoient confignés dans un détachece poste par Genghiskan; mais qu'ils ment de Tarn'avoient point d'ordre de combattre. Sur cette réponse, Mohammed leur fit dire de sa part, qu'il ne vouloit point non plus avoir de démêlé avec eux; mais qu'il demandoit seulement d'avoir la liberté des passa-

Combat en-

Hégire 6:5.

MASSER! ges, sur-tout dans une province qui

Ate Chr. 1218. lui appartenoit.

---

Ce détachement ne paroissant pas en disposition de se soumettre aux volontés de Mohammed, ce Prince marcha droit à eux pour les forcer; mais il fut fort étonné de voir avec quelle bravoure & quelle intrépidité ce petit corps de troupes s'efforça de barrer les passages. Il y eut une action fanglante, dans laquelle les Tarrares, malgré leur petit nombre, tinrent tête à l'armée entiere du Sultan, qui auroit même couru risque d'être entièrement désait, sans les efforts prodigieux que fit dans cette rencontre Gélaleddin, fils aîné du Sultan. La nuit fut aussi d'un grand secours aux Khouaresmiens. Les deux partis furent obligés de cesser le combat, & les Tartares se retirerent en bon ordre au gros de leur armée, où ils porterent la nouvelle de ce qui venoit d'arriver.

Mohammed Ce premier choc dégoûta le Suldisperse se tan de faire de nouvelles tentatives;
prend la sui- & bien loin de penser à aller cherte. cher l'ennemi, il mit tous ses soins
à l'éviter. Il commenca par distri-

DES ARABES. 343 buer une grande partie de ses trou- NASSER. pes pour la désense des différentes Ere Chr. 1218. places qui bordoient ses frontieres, & il partit avec le reste pour se retirer en diligence du côté de Samarkande. Mais ne se trouvant pas assez en sureté de ce côté-là, il repassa le Gihon, & se rendit dans le Khorassan, d'où il partit presqu'aussitôt pour passer dans l'Irak Persique, sur la nouvelle qu'il reçut de la marche des Tartares, qui après s'être emparés de plusieurs de ses places, le suivoient à la piste, & s'avançoient à grandes journées vers le Khorassan.

Ils y arriverent bientôt en effet; Hégire 616. & Mohammed se voyant poursuivi Ere Chr. 1219. avec tant de chaleur, fut contraint de fuir de province en province, & alla ainsi jusque sur les bords de la mer Caspienne. Ce sut-là qu'il réussit enfin à se soustraire pour un tems aux poursuites de ses ennemis, en passant dans une des

isles de cette mer.

Les Tartares l'ayant ainsi perdu de vue, ne s'occuperent plus qu'à prennent Hal. faire le ravage dans toutes les terres qui lui appartenoient. Ils affiégerent entr'autres le château d'Ilal, dans le

Mazanderan, où la mère, les femmes, les enfans, & les trésors du Sultan étoient rensermés comme dans un endroit imprenable. Il est vrai que le siège en sut long, & que sans un événement qui tenoit du prodige, il auroit été impossible de forcer cette place; mais toutes les citernes s'étant taries subitement, les assiégés furent contraints de demander à se rendre.

Hégire 617. Ere Chr. 1220.

NASSER.

Mort de Mohammed.

Le Sultan apprit cette funeste nouvelle dans l'isle où il s'étoit résugié. S'il n'avoit trouvé dans cette retraite aucune consolation aux maux dont il étoit affligé, du moins il jouissoit d'un repos qui lui étoit devenu extrêmement nécessaire, après les traverses qu'il avoit essuyées. Mais lorsqu'il fut instruit de la perte irréparable qu'il venoit de faire, il se sentit frappé d'une douleur si cuisante qu'il ne put y survivre. Ce Prince, qui s'étoit vu un des plus puissans Monarques de l'Orient, mourut dénué de tout, & manqua même d'un drap pour être enseveli; de sorte qu'on l'enterra avec fes propres habits. Sa mort arriva l'an de l'Hégire 617. & de l'Ere Chrétienne 1220.

Gélaleddin son fils aîné trouva NASSER. moyen de s'échapper des mains de EreChr. 1120. Genghiskan, & de se retirer dans la ville de Gazna vers les Indes. C'é- fon fils rétatoit l'appanage que son père lui avoit res. donné, & il s'y établit de manière, qu'il s'y fit reconnoître pour Sultan, & entreprit de s'y soutenir contre toutes les forces de Genghiskan. La réputation que ce jeune Prince s'étoit saite dans les premières campagnes où il avoit servi sous les ordres de son père, lui attira des secours considérables de différens Princes, qui touchés de ses malheurs, voulurent l'aider à se soutenir contre sa mauvaise fortune.

Dès que Gélaleddin se vit en forces, il osa harceler à son tour les troupes de Genghiskan, qui l'avoient toujours poursuivi depuis qu'il s'étoit échappé des mains de ce Prince. Il eut dans ces commencemens les plus heureux fuccès, & il demeura tonjours vainqueur dans les différentes batailles qu'il lui livra.

Ce jeune Prince se flatoit déja de llest aban-donné de ses. réussir bientôt dans de plus hautes troupes, & oentreprises, lorsque malheureusement blige de fuiz,

pour lui la division s'étant mise entre

Hégire 617.

Gélaleddin

NASSÉR.

ses Officiers & ceux des troupes auxiliaires, ceux-ci se retirerent avec leur monde, & mirent par leur désection le Sultan hors d'état de faire sace aux Tartares.

Hêgire 618. Ere Chr. 1221.

Il est investi par les Tartares.

Gélaleddin prit alors le parti de se résugier dans les Indes: & en esset, il se mit aussitôt en marche pour gagner ce pays. Mais lorsqu'il sut arrivé auprès du sleuve Indus, il vit arriver ses ennemis presque sur ses pas, dans le tems qu'il faisoit tout préparer pour le passage du sleuve. Genghiskan lui même étoit à leur tête. Ce Prince n'avoit pas plutôt été informé de la retraite du jeune Sultan, qu'il étoit parti en diligence avec le gros de son armée, pour tâcher de se saisir de sa personne s'il étoit possible.

hiskan que le Prince ne pourroit jamais lui échapper. En effet, le Tartare avoit une multitude innombrable de foldats; le Sultan au contraire n'en avoit qu'un très-petit nombre, de forte qu'il ne fut pas difficile de l'investir dans l'endroit où il se trouvoit. Genghiskan étendit ses troupes au-dessus & au dessous du

DES ARABES. courant de l'Indus, & il les disposa de façon qu'elles formoient un arc, Ere Chr, 1221. dont le fleuve étoit la corde. Gélaleddin & ses gens étoient entre les Tartares & le fleuve; ainsi il n'y avoit d'autre parti à prendre, qu'à

NASSER. Hégire 618.

mettre bas les armes, ou à périr. Le jeune Sultan fit dans cette conjoncture des prodiges de valeur : les Tartares rabattant toujours vers le fleuve, pour se saisir de ce Prince, il y eut à diverses reprises des chocs sanglans, dans lesquels le jeune Sultan massacra de sa propre main tous ceux qui oserent l'approcher de trop

près.

La bravoure de ce Prince auroit sans doute succombé sous les efforts de ses ennemis, fans les ordres que Genghiskan avoit donnés à ses troupes. Car comme il vouloit l'avoir vif entre ses mains, il avoit absolument désendu que l'on tirât sur sa personne. Ce sut ce qui lui permit de tenir aussi long-tems contre les Tartares. Cependant, comme il voyoit à chaque moment tomber ses gens à ses côtés, & que le reste s'affoiblissoit de façon à ne pouvoir presque plus se désendre, il prit un parti sort ha-

MASSER. fardeux qui le tira heureusement d'as-EreChi.1221.faire.

Il leur échapmage.

Il se jetta tout à cheval dans le pe en passant fleuve, & le passa à la nage avec les plus braves qui voulurent le suivre. Le trajet de ce fleuve, si dissicile par lui-même, le devint encore davantage lorsque le Sultan fut près d'aborder. Comme les rives étoient par-tout fort élevées, il fut obligé de nager encore long-tems pour aller gagner un gué qui étoit fort éloigné. Il aborda enfin sans accident, & voyant alors qu'aucun des ennemis ne s'étoit mis en devoir de le suivre, il se reposa sur la rive où il se rouvoit, & on le vit exposer tranquillement ses habits au soleil, aussibien que les harnois de fon cheval, pour les faire un peu fécher.

Tout cela se passa à la vue de Genghiskan, qui fut si étonné de la résolution de ce Prince, qu'il s'écria avec transport: Voilà un fils digne de son père: heureux celui qui a de tels enfans! Plusieurs Tartares avoient voulu se jetter aussi à la nage pour se saisir de ce Prince; mais Genghiskan les en avoit empêchés; de sorte que l'on se contenta de lancer une nuée-

de fléches, dont heureusement au- NASSER, cune ne l'atteignit. Ceux qui l'ac- Ere Chr. 1221. compagnoient ne surent pas si heureux, car la plupart furent tués, & une autre partie sut emportée par le courant du fleuve; de sorte que lorsqu'il fut à l'autre bord, il se vit presque seul, n'y ayant eu que sept des siens qui eussent réussi à se sauver.

Gélaleddia

Ce brave Sultan, loin de se laisser abattre par cet échec, forma de recouvre fos nouveaux desseins dignes de la grandeur de son courage. Quoique dénué d'argent & de troupes, il se fit un parti considérable dans les provinces au-delà de l'Indus; & enfin, dans l'espace d'environ deux ans, il trouva moyen de mettre sur pied une armée nombreuse, avec laquelle il conquit la plus grande partie des Indes.

Ce Prince auroit été bien plus fla-Hégire 617, té de pouvoir tourner ses armes contre Genghiskan; mais ses forces n'étant pas encore assez considérables, il resta dans ses nouvelles conquêtes, jusqu'à ce qu'il eut appris que le Tartare ayant enfin abandonné les rives de l'Indus, avoit repassé le Gihon pour retourner en Tartarie. Géla-

NASSER. leddin se détermina alors à rentrer EreChr. 1224 dans la Perse. Il repassa l'Indus; & prenant sa route par le Makran & autres provinces méridionales, il eut enfin la consolation de revoir ses Etats, & d'y recevoir un nouvel hommage de la part des Seigneurs & des Gouverneurs tant de l'Irak Persique que de l'Adherbigian, &

autres provinces voifines.

La guerre des Tartares avec les Khouaresmiens, avoit fait une diversion bien avantageuse pour le Calife & pour les habitans de Bagdet. Cette place étoit depuis long-tems sans défense; & le gouvernement étoit tombé à un point de soiblesse, que la moindre secousse auroit suffi pour tout mettre dans la plus grande confusion.

Une des femmes du Calife s'empare gouvernement.

Hégire 621.

Nasser, qui n'avoit jamais fait aucune action d'éclat, étoit alors bien moins en état que jamais de rien exécuter par lui-même; fon esprit & sa vue étant également baissés, une femme de son serrail, de concert avec un de ses eunuques, s'étoit absolument emparée de sa personne, & gouvernoit l'Etat en son nom. On fut long-tems fans favoir dans Bagdet à quel degré la fanté NASSER. de ce Prince étoit affoiblie, parce-Erecht.1224.

que ceux qui l'obsédoient eurent soin de l'empêcher de se montrer en public; & pour mieux tromper les Grands & les peuples, ils délivroient sur différentes affaires des patentes qui paroissoient entièrement écrites de la propre main du Calife. Les réponses que l'on faisoit aux placets qui lui étoient adressés, sembloient être aussi de son écriture; de sorte que l'affectation avec laquelle il se cachoit, passoit pour être plutôt l'esset de son humeur que de ses infirmités.

Mais enfin la fraude fut découverte, & l'on sut que le Calife n'avoit ErcChr. 1125. aucune part ni aux lettres qu'il envoyoit, ni aux différens ordres qui venoient de la cour, & que c'étoit l'ouvrage de cette semme dont on vient de parler. Elle avoit si bien réussi à contrefaire l'écriture du Calife, que le Visir lui-même y sut trompé pendant bien du tems. Cependant, sur quelques inquiétudes que lui donnerent des ordres qui paroissoient se contredire, il voulut remonter à la fource, & favoir au juste dans quelle

Hégire 622.

situation pouvoit être le Calife, qui Hégire 622. depuis long - tems étoit devenu invisible à ses peuples, & même à ses Ministres. İl eut à ce sujet une conférence avec Ben-Touma, fameux Médecin qui avoit toujours été dans l'intimité du Calife. Celui-ci l'ayant assuré que ce Prince n'avoit plus de mémoire; qu'il ne voyoit presque plus, & qu'en général son état approchoit assez de la démence, le Visir l'engagea de l'aider à découvrir comment il étoit possible que Nasser étant aussi incommodé qu'il le disoit, pouvoit cependant encore écrire autant & aussi souvent qu'il le faisoit. Le Médecin promit au Visir de faire ce qu'il souhaitoit. Et en esfet, il sut bientôt informé du manége habituel des deux personnes qui, en contrefaisant l'écriture du Prince, abusoient de son nom & de son autorité, pour satisfaire leur avarice, leur ambition, & fouvent leur vengeance.

> Cette découverte couta la vie au Médecin. On fut qu'il avoit tout révélé au Visir, & dès-là sa perte sut résolue. Deux soldats apostés l'attendirent un soir à la sortie du palais

impérial, & l'assassinerent à coups de NASSER. Hégire 622. couteaux. Ce Médecin n'étant pas EreChr. 1125. mort sur le champ, on découvrit les

assassins, & ils furent punis du der-

nier supplice.

Cet événement qui mit au grand jour la fraude qu'on employoit depuis si long-tems, auroit pu avoir les suites les plus fâcheuses pour les personnes qui en étoient les auteurs; mais la mort du Calife, qui arriva peu après, fut cause que l'on ne poussa plus loin cette affaire.

Nasser, plus accablé de maladie que de vieillesse, mourut à Bagdet Calife Naties, l'an de l'Hégire 622. âgé de soixante & neuf ans, & dans la quarante-septiéme année de son regne. Personne avant lui n'avoit occupé le trône si long-tems. Quoiqu'il eût fait des dépenses excessives en bâtimens, il laifsa cependant encore des sommes immenses en argent, sans avoir jamais donné à ses peuples aucun sujet de plaintes par rapport aux impositions. En effet, bien loin de les augmenter, il y en eut beaucoup qu'il supprima. Il donna, par exemple, l'an de l'Hégire 604. une déclaration par laquelle il abolissoit les impôts qu'on

Mort du

NASSER. Hégire 622. Ere Chr. 1225.

avoit coutume de lever sur les marchandises qui se débitoient en détail, & il regla qu'on n'exigeroit point d'autres droits que ceux de la douane sur les marchandises qui se vendoient en gros.

Il est vrai que les étrangers qui négocioient dans ses Etats n'eurent pas lieu d'être contens d'une autre déclaration, par laquelle il faisoit savoir que dorénavant la succession de tous les marchands étrangers qui mourroient dans ses Etats appartiendroit à la couronne. Ce reglement, selon Khondemir, est la seule tache qui ait terni le lustre de ce Prince. Il eut pour successeur Dhaher-Billah son fils.





## DHAHER - BILLAH.

## LIV. CALIFE.

E Prince ne sit, pour ainsi di- DHAHER. re, que paroître sur le trône. Il Hégire 622. y sut élevé le jour même de la mort EreChr. 1225. de son père; & neuf mois après il fut emporté par une maladie qui l'empêcha de suivre les entreprises qu'il avoit projettées pour le bonheur de ses sujets.

Abulfarage rapporte que Dhaher étoit détenu depuis long-tems en prison, lorsque Nasser mourut. Cet Auteur ne dit point quelle pouvoit être la cause de cette détention. Peut-être ce Prince avoit-il fait paroître quelque impatience de ce que son père occupoit le trône depuis h long-tems; & que le Calife appréhendant que le caractère ambitieux de son fils ne le portât à quel-

356 HISTOIKE

DHAHER. Hégire 622.

que extrémité, crut devoir prendre Fre Chr. 1225. le parti de le mettre en lieu fûr, pour l'empêcher de se livrer à l'im-

pétuosité de son caractère.

Quoi qu'il en soit, on convient que ce Prince passa de la prison sur le trône; & comme il étoit alors âgé de plus de cinquante ans, il dit à ceux qui vinrent lui annoncer son élévation: Il semble qu'il n'est gueres à propos d'ouvrir la boutique sur le

foir.

Ce Prince commença son regne d'une manière qui faisoit concevoir les plus grandes espérances pour l'avenir. L'espece d'esclavage dans lequel le Calife son père avoit vécu les dernières années de sa vie, avoit été l'occasion de quantité de désordres dans l'Etat. Dhaher y remédia dès son avénement au trône; & il fit de fages reglemens qui rétablirent dans Bagdet une police exacte, qu'on n'y connoissoit presque plus, depuis que Nasser avoit cessé d'être en état d'y veiller par lui-même.

Le nouveau Calife donna aussi ses foins pour les embellissemens de Bagdet; & il projetta entr'autres, de faire construire sur le Tigre un pont

magnifique, qui devoit servir autant DHAHER.

à la décoration de la ville qu'à la Hégire 622.

commodité des habitans. Il le fit
commencer en effet; mais il ne put
le voir à sa perfection, & il n'y avoit
encore que les fondemens de jettés,
lorsque la mort enleva ce Prince, après

un regne d'environ neuf mois.

Il sut extrêmement regreté par les peuples, qui se flatoient de jouir des jours les plus heureux sous le gouvernement d'un Souverain qui paroissoit avoir contracté par ses propres disgraces, ces sentimens d'humanité si rares dans les Princes qui n'ont jamais connu l'infortune, & cependant si nécessaires à ceux qui sont destinés à occuper le trône.

Dhaher mourut l'an de l'Hégire 623, & laissa pour successeur Mo-

stanser-Billah son fils.





## MOSTANSER - BILLAH.

## LV. CALIFE.

Mostanser. Hégire 623. Ere Chr.1226.

OSTANSER hérita du trône & des vertus de son père. Il suivit les projets que ce Prince avoit sormés pour le bonheur des peuples; & comme son regne sut beaucoup plus long, il eut le tems de recueillir le fruit de ses travaux.

Mostanser sonde un collége à Bagdet.

Ce nouveau Calife eut une attention particulière à faire fleurir les Lettres. Ce fut dans cette vue qu'il fit bâtir à Bagdet un collége magnifique, dans lequel il établit pour maîtres les perfonnages les plus distingués par leur érudition, & par leur fagesse. Il se les attacha par des bienfaits; & sur-tout par les distinctions qu'il leur accorda. Il sit en mêmetems de riches sondations pour l'entretien de soixante & quinze écoliers, qui devoient étudier dans ce

DES ARABES. 359
collége en qualité de pensionnaires: Mostanser.
& asin d'exciter l'émulation, aussiEreCht, 1227. bien parmi les maîtres que parmi les étudians, il fit sçavoir qu'il ne s'en rapporteroit point à tout ce qu'on pourroit lui dire; mais qu'il iroit en personne entendre les leçons, & voir quels seroient ceux qui se distingueroient dans ces écoles.

Il s'y transporta en effet. Mais pour que sa présence ne gênât ni les maîtres ni les écoliers, il fit pratiquer une gallerie couverte, d'où il alloit de son palais dans une espece de tribune qui donnoit dans les salles où l'on tenoit école; & ainsi, sans être apperçu de personne, il étoit témoin

de tout ce qui se passoit.

Ce Prince si zélé & si attentif pour l'instruction de la jeunesse, ne l'étoit pas moins dans l'administration de la justice, dans l'exercice de sa religion, & dans les secours que sa charité lui faisoit accorder aux pauvres. Aussi fut-il adoré des peuples; & les Auteurs de sa nation, tant Poëtes qu'Historiens, ont rendu à sa mémoire le tribut d'éloges que ses vertus lui faisoient mériter à juste titre.

Khondemir rapporte que Mostanser

Mostanser. Hégire 624. Ere Chr.1227.

Libéralité du Calife à l'égard de quelques bourgeois de Bagdet.

étant monté un jour sur la plus haute gallerie de son palais, apperçut de loin sur les terrasses des maisons de plusieurs bourgeois, quantité de robes qui étoient étendues au soleil. Ce Prince ayant demandé à son Visir ce que cela fignifioit, ce Ministre lui répondit, que c'étoit une précaution que quelques bourgeois de Bagdet étoient obligés de prendre, pour solemniser décemment la sête du Beiram \* qui approchoit; que la plupart n'ayant pas le moyen de s'habiller de neuf pour cette sête, prenoient le parti de faire laver leurs vieilles robes. Mostanser, sensiblement touché de voir si peu d'aisance parmi des habitans qu'il ne cherchoit qu'à rendre heureux, donna des ordres pour que l'on distribuât à la plupart des sommes plus que suffisantes pour les habiller. Il se servit même d'un moyen

<sup>\*,</sup> Beiram, dit M. d'Herbelot, signisse Fête, solennelle. Les Musulmans n'en ont que deux; la première, qui tombe au dixième jour du der, nier mois de l'année Arabique, qui est celui du p. Pélerinage, s'appelle par les Turcs, Beiram Buiuk, le grand Beiram. La seconde, qui finit le jeûne, du mois Tamadhan, & qui tombe au premier, jour du mois ou de la lune de Scheval, est nompnée Beiram Kutschuk, ou le petit Beiram. On l'appelle communément la Pâque des Turcs. Ebblioth. Orient. pag. 198.

DES ARABES. 361
affez singulier pour faire une partie de Mostanser. ces largesses: il ordonna que l'on fondît Ete Chr. 1227. une quantité considérable de balles de bon or, & les fit lancer avec une arbalêtre sur les terrasses où il y avoit des habits étendus. Ce généreux stratagême, qu'inventa sa libéralité, sut un nouveau motif pour célébrer avec plus d'ardeur la bonté & la magnificence d'un Souverain aussi compatissant pour les besoins de ses sujets.

On ne peut rien dire des vertus militaires de ce Prince, parcequ'il n'eut aucune occasion de les faire connoître. Souverain comme ses prédécesseurs d'une étendue immense de pays, il n'eut, comme eux, que trèspeu d'autorité: de sorte qu'à l'exception de Bagdet, où il pouvoit jouir librement de toutes les prérogatives de la royauté, il n'en avoit par-tout ailleurs que le titre sans aucune réalité. C'est ainsi, par exemple, qu'en Egypte, on le reconnoissoit à la vérité pour Calife; mais cette dignité ne lui procuroit d'autre avantage, que de donner les investitures, & d'être nominé aux prières publiques. Du reste, les Aïoubites ou descendans de Salaheddin, y commandoient

Tome IV.

Mostanser. en souverains sous le titre de Sultans.

Hégire 624.

D'un autre côté, le califat venoit d'éprouver les plus violentes secoufses de la part des Khouaresmiens, dont les entreprises n'avoient échoué que par les avantages qu'avoit remportés sur eux le sameux Genghiskan, Prince beaucoup plus redoutable aux Musulmans, que les ennemis qu'ils

avoient eu à combattre jusqu'alors.

Mort de Genghiskan.

Une nouvelle qui se répandit dans ce même tems, fit pourtant espérer que l'on n'auroit plus tant à craindre de ce côté-là. Genghiskan, accablé de fatigues & d'années, venoit de mourir; mais par malheur pour l'Empire des Califes, il laissa une postérité à qui il transmit sa valeur & son ambition, & fur-tout la haine invétérée qu'il avoit contre les Musulmans. Car quoiqu'il parût en général porter ses armes indistinctement dans les endroits où il espéroit faire de rapides conquêtes, il sembloit néanmoins s'attacher particulièrement à ruiner la religion de Mahomet. Il détruisoit les Mosquées, bruloit les Alcorans, & faifoit massacrer impitoyablement les religieux & les docteurs de la loi Musulmane.

Ce Prince signala sa puissance de-Mostanser, puis les provinces qui sont au levant Hegire 624. de la mer Caspienne, jusque dans le pays des Russes; de sorte que sa domination s'étendoit par toute la partie septentrionale de l'Asse, depuis la Chine jusqu'en Moscovie. Il mourut dans la soixante & quatorziéme année de son âge, & la vingt-cinquiéme de son regne, & laissa plusieurs enfans, dont les principaux surent, Touchi-Kan, Yactaï-Kan, Octaï, & Tuli-Kan. Ce sut entr'eux

qu'il se nomma un successeur. Son ocai succéde choix ne tomba point sur l'asné; à Genghiskan mais sur le troisième, qu'il crut le

plus capable de le remplacer:

Octai ne répondit que trop bien aux espérances que son père avoit sondées sur lui. Ce jeune Prince ayant sormé le projet de marcher sur les traces de ce conquérant, se mit à la tête de ses troupes, & ne tarda pas à se faire la plus grande réputation par les armes. Le bruit de ses exploits s'étant bientôt répandu de toutes parts, chacun pensa à se désendre contre un ennemi si redoutable.

Il y en eut d'autres qui chercherent

Mostanser. à s'en faire un ami. Le Sultan de Hégire 624. Roum ou de Natolie, fut un des pre-

Alaëddin démander fon amitié.

miers qui lui envoya une ambassa-Alaëddin de pute à Octar, de solennelle. Ce Sultan s'appelloit pour lui de-Alaëddin, & étoit le chef de la seule branche des Selgiucides, qui fût restée après la destruction des deux autres. Comme il s'étoit acquis une réputation brillante, & qu'en effet il passoit pour un des plus grands Princes de son tems, il crut qu'en députant auprès d'Octaï, il obtiendroit facilement son amitié. Cette ambassade sut très-bien reçue; mais le Sultan fut fort humilié de la réponse qu'Octai lui fit faire. Ce Prince, après l'avoir remercié de sa politesse, lui proposa comme une grande marque de considération, de lui donner une charge à sa cour.

Hégire 628. Ere Chr. 1230.

Extinction de la dynastie des Khouaresmiens.

Gélaleddin, Sultan du Khouaresin, que l'on a vû dépossédé de ses Etats, & si vivement poursuivi par Genghiskan, ne put pas se résoudre à faire une pareille démarche. Au contraire, quoiqu'il fût beaucoup moins puissant que le Selgiucide, & dès-là bien moins en état de faire face à Octai, il entreprit cependant de se venger sur ce Prince du tort que GenghisDES ARABES. 365 kan lui avoit fait. Mais l'exécution Mostanser.

ne répondit pas à la hardiesse de l'en-Hégire 628. treprise. Il sut battu par le Prince Mogol; & n'ayant pu obtenir des secours qu'il demandoit à différentes Puissances pour continuer la guerre, il sut obligé de saire promtement retraite. Il alla se résugier en Mésopotamie, où ayant été poursuivi & même surpris par des troupes de son ennemi, il trouva encore moyen de s'échapper. Mais en se sauvant, il eut le malheur de tomber entre les mains de quelques voleurs du Curdistan, qui le massacrerent. C'est dans la personne de ce Prince que sut éteinte la dynastie des Khouaresmiens.

Je n'entrerai point ici dans le dé- Hégire 63 e. tail des différentes conquêtes que fit jusqu'en 63 9. Octaï pendant tout le tems de son jusqu'en 1241. regne. J'observerai seulement en gé- Octaï acheve néral, qu'il augmenta considérable- de conquétie ment l'héritage immense que Genghiskan son père lui avoit transmis. Il réduisit sous sa puissance tout le Kathaï oriental, & n'en sit qu'un royaume avec la partie occidentale dont son père s'étoit rendu maître quelques années avant sa mort. Ainsi

Q iij

Mostanser, le Kathaï, c'est-à-dire, la province Hégire 630, jusqu'en 639. que nous appellons aujourd'hui la Ere Chr. 1232. Chine, se trouva presqu'entièrement jusqu'en 1241. soumise à la domination des Mo-

gols.

Octai éprouva beaucoup de résistance dans cette conquête. Altounkan, qui étoit Roi de cet Etat, avoit mis sur pied une armée formidable, dès la premiere nouvelle qu'on lui avoit donnée de l'approche de ce Prince; & s'étant mis en marche à la tête de ses troupes, il alla à la rencontre d'Octai, & lui présenta la bataille. Elle eut pour les Kathaïens le succès le plus malheureux. Ils furent battus & taillés en piéces pour la plupart, & il n'y eut qu'une suite précipitée qui fauva la vie au plus grand nombre. Altounkan au désespoir alla se réfugier dans Namkink \* fa capitale; & ne voulant pas survivre à son malheur, ni risquer de tomber vif entre les mains d'un ennemi qui le poursuivoit avec sureur, il s'enferma avec ses semmes, ses enfans, & ses plus fidéles officiers, dans une de ses maisons; & y ayant

<sup>\*</sup> C'est aujourd'hui Nanquin, ville si connue dans les Histoires & dans les Relations des Voyageurs.

mis le feu lui-même, il s'y brula avec Mostanser.

tout fon monde.

Octai, qui poursuivoit les Ka-EreChr. 1232. thaiens, étant arrivé peu après, jusqu'en 1241. abandonna Namkink au pillage, & se répandit ensuite dans le pays, où il fit un ravage affreux dans toutes les villes les plus considérables de cette province. Il porta ensuite ses armes dans d'autres contrées: & s'étant avancé jusqu'au bord de l'Euphrate, il se rendit par-tout redoutable par ses conquêtes & ses cruautés. Il continua ainsi jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 639. de l'Hégire. Il Mort d'Offait. laissa ses immenses Etats à Gaïukkan fon fils: & comme ce Prince étoit encore trop jeune pour être chargé du gouvernement, Octai le mit sous la tutelle de Tourakinah-Kharoun, mere du jeune Prince.

La mort d'Octai causa beaucoup de joie aux différens peuples de l'Orient, parmi lesquels les incursions des Mogols avoient répandu la plus grande terreur. L'Irak, l'Egypte, la Mésopotamie, l'Empire même des Grecs, se croyoient toujours à la veille de se voir la proie de ces fiers conquérans, qui, sous la conduite

Hégire 630. jusqu'en 639.

Hégire 630. ju-qu' 12 639. Ere Cur. 1232. jusqu'en 1241.

Most Anser. d'Octai, avoient déja essayé de faire des irruptions en Natolie, en Egypte, en Syrie, & dans la plupart des provinces voifines. A l'égard de l'Irak, on s'y étoit trouvé serré de si près, que les coureurs de l'armée ennemie avoient percé jusqu'à Zancabad & Samarath, & avoient même été insulter les environs de Bagdet, où ils s'étoient enrichis en mettant tout au pillage.

du Tigre.

Déhordement - On ne sut pas sitôt délivré de ce fléau, qu'il en survint un autre non moins redoutable, & contre lequel ni la force ni la prudence ne pouvoient faire prendre aucune précaution. Le Tigre se déborda à tel excès, que Bagdet & une partie de la province fut presqu'entièrement submergée. Cette inondation endommagea considérablement la plupart des édifices; il y eut même plusieurs maisons qui écroulerent, & qui firent périr beaucoup de monde.

> Tandis que l'Empire Musulman avoit été si violemment agité par les courses & les rapides conquêtes des Tartares ou Mogols, il avoit éprouvé des secousses presqu'austi violenses du côté de l'Egypte, dont les

Sultans avoient presque toujours été Mostanser. en guerre, ou avec leurs voisins, ou jusqu'en 639. avec les Princes Chrétiens, qui pour- Ere Chr. 1232. suivant leur ancien projet de la Croi-jusqu'en 1241. fade, avoient toujours les armes à la main, pour tâcher de reprendre la Terre-Sainte sur les Musulmans.

Hégire 630.

Les Aioubites regnoient alors en Différentes Egypte & en Syrie, & quoique ces révolutions Souverains sussent de la même sa-dynastie des mille, ils n'en étoient pas plus unis AToubites. pour cela. On a vu Afdal, fils de Salaheddin & légitime héritier de ce Prince, dépouillé de ses Etats par Adel son oncle. Celui-ci étant mort l'an de l'Hégire 615. son héritage avoit passé à Malek-al-Camel, fils d'Adel, au préjudice de la postérité de Salaheddin, laquelle résidant alors dans la personne de Malek-al-Azis, petit-fils de ce Prince, jouissoit seulement de la principauté d'Alep. Le reste de la succession immense de Salaheddin se trouvoit partagé entre les enfans d'Adel freres de Camel-L'un qui s'appelloit Malek-al-Moadham, étoit Sultan de Damas; un autre nommé Malek-al-Aschraf commandoit souverainement en Mésopotamie, dont il partagea néanmoins

Plégire 630. jufqu'en 639. Ere Chr. 1232. jusqu'en 1241.

Mostanser. une partie avec un troisséme fils d'Adel, appellé Malek-al-Modhaffer.

> C'est ainsi que sans consulter le Calife de Bagdet, que l'on reconnoissoit cependant comme légitime Souverain de ces provinces, depuis l'extinction des Fatimites, on partageoit les différens Etats, ou à main armée, ou par voie de conciliation; & l'on se contentoit d'envoyer enfuite à ce Prince lui demander l'investiture des Souverainetés dont on se mettoit en possession: encore le Calife se tenoit-il trop heureux, de ce qu'on vouloit bien encore avoir cette attention.

Les Chrétiens a hégent Damiette, & s'en emparent.

Ces différens partages qui se firent à la mort d'Adel, occasionnerent beaucoup de divisions parmi les Musulmans, & releverent les espérances des Chrétiens, qui s'attendoient de pouvoir en conséquence, travailler plus facilement à la poursuite de leur grand projet sur la Terre-Sainte. Quelque tems avant la mort de ce Prince, un nombre considérable de Croisés étant partis pour renforcer les troupes Chrétiennes qui étoient en Egypte, étoient venus débarquer au port de Damiette, & y avoient fait

leur descente sort heureusement. Auf-Mostanser. Hégire 630. stôt on avoit donné ordre aux Croi-jusqu'en 639. sés des dissérentes nations qui étoient Ere Chr. 1232. dans ce pays, de se rendre incessam-jusqu'en 1241. ment devant Damiette, dans l'espérance que la prise de cette place conduiroit infailliblement à la con-

quête de l'Egypte entière.

On commença donc à affiéger cette ville; & Adel étant venu à mourir pendant les premières opérations du siége, on se porta aux travaux avec encore plus d'ardeur, comptant que les démêlés que la succession de ce Prince alloit occasionner, empêcheroient les Musulmans de donner du secours à cette place. Malek-al-Camel, que nos Historiens appellent Mélédin, ayant succédé à son père dans le Sultanat de l'Egypte, parut cependant à la tête d'une armée, dans le dessein de faire lever le siége de Damiette. Mais ses efforts surent inutiles; & d'ailleurs ses affaires ne lui permettant peut-être pas d'être long-tems en campagne, il chercha à terminer cette guerre & à fauver Damiette, en faisant aux Chrétiens les propositions les plus avantageuses.

Il offrit de rendre la vraie Croix,

Mostanser. & la ville de Jérusalem; de mettre Hégire 630.
jusqu'en 639. en libérté sans rançon les Chrétiens Fre Chr. 1232 qui avoient été saits captis, & de jusqu'en 1241. fournir l'argent nécessaire pour rebâ-

qui avoient été faits captils, & de fournir l'argent nécessaire pour rebâtir les murs de Jérusalem, que le Sultan de Damas son frere avoit sait

abattre depuis quelques années.

Ces propositions occasionnerent beaucoup de discorde dans le camp des Croisés. Les uns opinoient pour qu'on les acceptât; d'autres, qui croyoient connoître le caractère du Sultan, prétendoient qu'il n'avoit d'autre dessein que de tromper,& de gagner du tems. Ce dernier parti l'emporta; on rejetta les offres de ce Prince; & peu après on risqua pendant la nuit un assaut général qui eut le succès le plus heureux. Les Chrétiens emporterent Damiette presque sans combat, le 5. de Novembre 1219. l'an de l'Hégire 616.

Camel restend Damiette fur les Chrétiens.

Cette place ne resta qu'environ deux ans entre les mains des Chrétiens. Camel ayant rassemblé des troupes de toutes parts, & engagé les Princes ses voisins de s'unir à lui contre les Croisés, il se mit en campagne; & sans chercher à les combattre, il ne s'attacha qu'à les enser-

mer dans Damiette, de façon qu'ils Mostanser, ne pussent recevoir ni vivres, ni au- jusqu'en 639. cun secours. Il les réduisit ainsi avec Ere Chr. 1232. le tems aux dernières extrémités; & jusqu'en 1241. enfin les Chrétiens furent contraints de capituler, pour ne pas périr absolument de faim & de misere. Le Sultan leur accorda les conditions les plus favorables, & il y eut une trève conclue pour huit ans. Après quoi, Damiette fut évacuée, & remise entre les mains de Camel, le huitieme de Septembre 1221. l'an de

l'Hégire 618.

Le tems de cette trève fut em- Les Chrétiens ployé par les Chrétiens à faire les entreprennent plus grands préparatifs pour le re-Croisade. couvrement de la Terre-Sainte. On recommença à prêcher la Croifade dans toute l'Europe, & on ne tarda pas à voir un grand nombre de Chrétiens qui s'enrôllerent dans cette milice, & qui partirent pour se rendre en Orient, où on leur faisoit espérer que Frédéric II. Empereur d'Allemagne, devoit les aller joindre & se mettre à leur tête. En effet, ce Prince s'étoit engagé à ce voyage, dans le tems même que Damiette étoit affiégé par les Musulmans; mais il avoit

Hégire 630. jusqu'en 639. Ere Chr. 1232. jusqu'en 1241.

Mostanser toujours imaginé différens prétextes pour se dispenser de tenir sa parole, & il ne se détermina à partir que vers le tems de l'expiration de la trève. Il étoit tems qu'il arrivât; car les Croisés, ennuyés de l'attendre, avoient délibéré de ne pas différer plus longtems, & vouloient rompre la trève, afin de ne pas laisser resroidir l'ardeur des soldats.

> Lorsque l'Empereur arriva, les Croisés avoient déja fortisié Césarée & quelques châteaux voisins, & ils travailloient actuellement à réparer les fortifications de Joppé, pour aller ensuite attaquer Jérusalem. Le Sultan Camel voyant ces préparatifs, avoit aussi pris ses mesures de son côté, & il étoit venu se camper avec fes troupes auprès de Gaza; & le Sultan de Damas, son neveu, s'étoit établi aux environs de Naplouse.

> Il sembloit, à voir tout cet appareil, que l'on alloit en venir incessamment à une bataille sanglante; mais tout sur appaisé par les mesures que prit l'Empereur dès l'instant de son arrivée. Ce Prince parut d'abord approuver la réfolution que les Croisés avoient prise de travailler à se rendre

DES ARABES. 375 maîtres de Jérusalem. Il approuva Mostanser. Hégire 630. de même les ouvrages qu'on avoit jusqu'en 639. faits à Césarée, & ceux qu'on saisoit Ere Chr. 1232. alors à Joppé: il se rendit même dans cette place, avec quelques-uns des principaux Seigneurs Croisés; & à leur exemple, il ne parla plus

que du siége de Jérusalem.

Mais pendant qu'il sembloit ainsi L'Empeteuz disposé à la guerre, il sit auprès de clut un traité Camel une démarche qui lui réussit. avec le Sultan. Il lui envoya deux personnes de confiance, qu'il chargea de présens pour ce Prince: & il lui fit dire qu'il n'étoit point venu dans le dessein de faire des conquêtes sur ses terres; qu'au contraire il vouloit être son ami : mais que le royaume de Jérufalem appartenant de droit à son fils,\* il étoit juste qu'on lui rendît cette ville, aussi-bien que ce qui en dépendoit dans la Terre-Sainte, moyennant néanmoins les conditions dont on pourroit convenir ensemble sans

<sup>\*</sup> Ce Prince s'appelloit Contad. L'Empereur Frédéric l'avoit eu de Yolande, fille du Comte de Brienne roi de Jérusalem, laquelle il avoit épousée en 1223. Cette Princesse étant unique héritière des biens: de son père, elle apporta à Frédéric en mariage ses droits sur le royaume de Jérusalem; & d'ailleurs. Brienne les céda à son gendre, à condition néasmoins qu'il en jouiroit pendant sa vie.

Mostanser être obligé de répandre de sang.

Camel, sensible à la députation que jusqu'en 639. Ere Chr. 1232. l'Empereur lui avoit envoyée, y réjusqu'en 1241, pondit avec beaucoup de politesse. Il fit à ce Prince de riches présens, & parut absolument disposé à le satisfaire. Dès-lors il y eut des conférences reglées; & enfin, après une négociation, qui fut toujours tenue fort secrette, il y eut un traité de conclu, par lequel le Sultan consentit de rendre Jerusalem à l'Empereur, à condition que l'on ne toucheroit point à la Mosquée de cette ville; que les Musulmans auroient la liberté d'y faire l'exercice public de leur religion; qu'ils en auroient les clefs, & qu'on ne les empêcheroit point d'aller en pélerinage à Bethléem; que si un Musulman étoit en différend avec un autre Musulman, ils seroient appellés l'un & l'autre devant les Ju-

> ges de leur religion; qu'il y auroit une trève de dix ans, pendant laquelle l'Empereur s'engageroit de ne donner aucun secours aux Chrétiens, en cas que la guerre se renouvellât; & que même, si quelques Chrétiens contrevenoient aux conventions présentes, l'Empereur seroit tenu de

désendre le Sultan contre eux. Il Mostanser, y eut encore plusieurs autres arti-Hégire 630. cles de cette nature, qui surent Ere Chr. 1232. signés respectivement le Dimanche jusqu'en 1241. 18. de Février 1229. l'an de l'Hé-

gire 627.

Ce traité, qui remettoit les Chré- Les Croisés tiens en possession de Jérusalem, & désapprouvens de tout le territoire qui formoit ce que nous appellons la Terre-Sainte, fut cependant très-mal reçu de la plupart des Croisés, tant à cause que l'Empereur avoit traité avec le Sultan fans consulter les Seigneurs de la confédération, que parcequ'on prétendoit que ce Prince n'étoit pas en état de transiger au nom des Princes Chrétiens. On se fondoit sur ce que l'Empereur étoit excommunié. En effet, le Pape irrité des prétextes que ce Prince avoit long-tems allégués pour différer son départ, dans le tems qu'on le pressoit de se rendre en Orient, l'avoit excommunié solennellement. En conséquence, les Evêques qui étoient à cette Croisade ne voulurent point communiquer avec lui, & refuserent de se trouver à son couronnement à Jérusalem.

Frédéric, sans s'inquiéter de leurs

MOSTANSER. Hégire 630. jusqu'en 639. jusqu'en 1241.

Frédéric prend possellion de Jérusalem.

resus, prit possession de Jérusalem le 17. de Mars; & le lendemain, qui Ere Chr. 1232. étoit le troisséme Dimanche de Carême, il alla en cérémonie à l'Eglise du S. Sépulcre, accompagné de la Noblesse qui lui étoit attachée, où il prit lui-même la couronne sur l'autel & se la mit sur la tête, parcequ'il ne se trouva aucun Prélat pour la lui donner. Peu après, il partit de cette ville, & s'en alla à Acre : de-là il retourna dans ses Etats, où des affaires importantes demandoient fa présence.

> C'est ainsi que Jérusalem retourna aux Chrétiens; mais comme l'Empereur partit sans donner des ordres pour réparer les fortifications de cette place, ils n'en furent maîtres qu'en apparence : ou plutôt, cette ville leur devint commune avec les Mufulmans; de façon que ni les uns ni les autres ne paroissoient y avoir de

supériorité.

Le Pape écrit Damas & au det.

Au reste, la trève sut assez bien au sultan de observée, de sorte que les Chrétiens Calife de Bag- & les Musulmans furent quelque tems sans avoir ensemble aucun démêlé. On profita de cette conjoncture pour tâcher d'établir le Christianisme dans

DES ARABES. 379
cette contrée. Le Pape qui regnoit Mostanta.
Hégite 6,0.
alors y envoya des Missionnaires, jusqu'en 639.
avec des lettres de recommandation Ere Chr. 1232.
jusqu'en 1241. pour le Sultan de Damas. Il écrivit jusqu'en 1241. aussi an Calife à Bagdet; & dans l'une & l'autre de ces lettres étoient renfermées de longues instructions fur la Religion Chrétienne. Il les assura en même tems, qu'en les exhortant d'embrasser le Christianisme, il n'avoit en vue que de leur procurer un bonheur éternel, & qu'ils n'avoient point à craindre, en se convertissant, de voir diminuer leur puissance temporelle.

Ces exhortations ne produisirent aucun effet; & au reste, on ne devoit pas espérer de parvenir à convertir au Christianisme des Princes qu'on avoit cherché à dépouiller de leurs Etats à force ouverte, & contre lesquels on faisoit de nouveaux préparatifs; car dans ce même tems on travailloit encore dans la Chrétienté à former une

nouvelle Croisade.

Ce qu'il y eut de singulier dans Alaëddin solcette occurrence, c'est que le Sul-licie le Pape tan d'Icone, quoique Musulman, dé la guerre conputa au Pape pour l'engager à pour-tre les Aïou-suivre cette entreprise. C'étoit Alaëd-bites.

Hégire 630. jusqu'en 639. jusqu'en 1241.

Mostanser. din, Prince Selgiucide (appellé indifféremment dans nos Histoires, Sul-Ere Chr. 1231. tan de Roum, de Natolie ou d'Icone,) le même qui avoit reçu une réponse si fière d'Octai, dans le tems qu'il l'avoit envoyé complimenter sur son avenement à la couronne. Comme le Mogol, malgré sa hauteur, avoit cependant promis son amitié à Alaëddin, celui-ci s'en prévalut; & ne croyant pas avoir rien à craindre des incursions de ses troupes, il se brouilla avec les Sultans Aïoubites; & leur ayant déclaré la guerre, il s'empara de plusieurs places qui leur appartenoient. L'envie qu'il avoit de voir ces Princes dépouillés de leurs Etats, le porta donc à s'adresser au Pape, qu'il regardoit comme le Calife des Chrétiens; & il lui députa un de ses sujets nommé Jean Cabra, qui faisoit profession de la Religion Chrétienne.

> Son dessein étoit d'exciter les Chrétiens d'Occident à faire vivement la guerre aux Sultans d'Egypte & de Syrie; & il promettoit au fouverain Pontise de l'aider de toutes ses forces, & de faciliter du moins le recouvrement entier de la ville de

Jérusalem, & de tout ce qui en dé- Mostanser. pendoit. Il sembloit même que ce Hégire 630. Prince vouloit établir la Religion Ere Chr. 1232. Chrétienne dans ses Etats; car il fit jusqu'en 1241. demander au Pape de lui envoyer un Nonce le plutôt qu'il seroit possible. Le Pape lui répondit d'une manière fort obligeante, par une lettre datée du 20. de Mars 1235. & lui promit de le satisfaire sur tout ce qu'il lui demandoit; mais ce projet s'évanouit par la mort du Sultan, qui arriva Mort d'Alard.

l'année fuivante , la 634. de l'Hégi-din.

re, 1236. de J. C.

Quoique ce Sultan eût extrême-ment maltraité les Chrétiens dans différentes occasions, ils commençoient cependant à s'y attacher, depuis qu'il avoit déclaré la guerre aux Aïoubites, & l'on fondoit de grandes espérances sur lui, pour réussir dans la conquête de la Palestine. Mais ce Prince étant mort, il fallut ne plus compter que sur ses propres forces, & travailler avec une nouvelle ardeur à engager les peuples à donner de promts secours aux Croisés qui étoient en Syrie.

On réussit enfin à rassembler un nombre considérable de François &

MOSTANSER. Hégire 630. jusqu'en 639. julqu'en 1241.

d'Allemans, qui partirent aussitôt pour l'Orient, ayant à leur tête des Ere Chr. 1232. Seigneurs de la première Noblesse. On auroit eu lieu d'espérer les plus heureux succès de cet armement, si toutes ces troupes eussent pu se rendre en Palestine, selon leur première destination; mais les troubles qui regnoient depuis long-tems à Constantinople, furent cause que l'on ne retira aucun avantage de cette entreprise.

Les Croisés rétablissent Ifaac "Ange sur le trône de Constantinople.

Ces troubles avoient commencé dans le tems qu'Alexis III. s'établit sur le trône de Constantinople, après en avoir chassé Isaac l'Ange son frère, à qui il fit crever les yeux. L'usurpateur s'étant bientôt sait mépriser par ses débauches & son peu d'attention aux affaires du gouvernement, Alexis, fils d'Isaac, profita de ces conjonctures pour tâcher de remettre son père sur le trône. Il implora à cet effet le secours de quelques Princes Croisés, qui étoient en route pour la Terre-Sainte, où ils conduisoient des troupes. Sensibles aux prières d'Alexis, ils interrompirent · leur voyage; & tournant vers Constantinople, ils en chasserent l'usur-

pateur, & remirent Isaac sur le trô-Mostansir.

ne. Cependant, comme il étoit pri- Hégire 630.

vé de la vue, & que par conséquent Fre Chr. 1232.

il ne pouvoit ni représenter ni va
quer aux affaires, ils lui donnerent

pour collégue Alexis son fils qu'ils

couronnerent Empereur.

La reconnoissance obligea ces Princes de laisser aux Croises toute liberté dans Constantinople. Ceuxci en abuserent, & se rendirent bientôt si insupportables, que le peuple, qui ne pouvoit obtenir justice des Empereurs, se disposa insensiblement à la révolte; & ensin elle éclata, lorsqu'un Prince de la maison même des Empereurs, voulut bien se mettre à la tête des séditieux.

C'étoit Alexis Ducas, surnommé Alexis Ducas Murtzuffle. Il commença par se rendre de la personne d'Alexis, est proclamé. & le sit jetter en prison les sers aux pieds; bientôt après il l'étrangla de ses propres mains, & se sit proclamer Empereur. A l'égard d'Isac, il étoit mort dès le commencement de cette révolution, soit que la peur l'eût fait mourir sur le champ, soit que Murtzuffle l'eût fait empoisonner, comme quelques Auteurs l'ont avancé.

Mostanser. Hégire 630. ju (qu'en 639. Ere Chr. 1232. ju (qu'en 1241.

Empereurs Latins établis à Constantinople.

Les Croisés n'ayant pas affez de forces pour réprimer ces mouvemens, demanderent du secours à leurs alliés, & attaquerent l'usurpateur dans sa Capitale. Ils assiégerent donc Constantinople, la prirent, la saccagerent, & mirent ensuite sur le trône, Baudouin Comte de Flandre. Les Grecs, de leur côté, qui vouloient avoir un Prince de leur nation, proclamerent Empereur Theodore Lascaris. Il y eut ainsi deux Empereurs de part & d'autre pendant plusieurs années, & dès-là une guerre continuelle.

Après la mort de Baudouin, Henri son frère monta sur le trône; & ce Prince n'ayant point laissé d'enfans, les Seigneurs François, Vénitiens & Italiens lui donnerent pour successeur Pierre de Courtenai, fils de Pierre de France & d'Isabelle de Courtenai, & petit-fils de Louis le Gros Roi de France. Robert son fils lui succéda au trône; & après quelques années de regne, il laissa la couronne à Baudouin son fils. Mais comme ce jeune Prince n'avoit encore que neus ans, on lui donna un tuteur que l'on associa même à l'Empire. Le grand

age de ce collégue ne pouvoit nuire Mostanser. aux espérances de Baudouin lorsqu'il Hégire 639. seroit majeur; c'étoit Jean de Brien-Ere Chr. 1232. ne, qui étoit alors âgé de quatre-jusqu'en 1141. vingts ans. En lui conférant cette couronne, on voulut le dédommager de celle qu'il avoit perdue, lorsque Frédéric, Empereur d'Allemagne, l'avoit dépouillé du royaume de Jérusalem. On a vu que, par l'accommodement que fit Frédéric avec le Sultan Camel, il se fit céder Jérusalem, dont il prit possession, sans s'embarrasser de ses engagemens avec le Prince qui avoit droit sur cette couronne.

Le Prince qui étoit alors Empereur de la part des Grecs, se nommoit Jean Ducas - Vatace. Il étoit gendre de Théodore Lascaris, qui en mourant l'avoit désigné pour son successeur. Ce Prince sit dissérentes tentatives pour se rendre maitre du trône. Il fit entre autres une ligue avec le Roi des Bulgares, qui jusque-là avoit tenu le parti des Princes Croisés. Cette désection causa beaucoup de désordre dans leurs affaires. Cependant ils se soutinrent contre Vatace & son allié, & ils

Tome IV.

Mostanser. réussirent même à ruiner leur slotte;

Hégire 630.

jusqu'en 639. lorsqu'ils s'approcherent de Constan
ere Chr. 1432, rinople pour en faire le siège.

Ere Chr. 1132 tinople pour en faire le siège.

Mais après plusieurs années de guerres continuelles, Baudouin, qui étoit alors en état de gouverner, voyant le nombre de ses troupes diminuer considérablement, eut recours au Pape & aux Princes Chrétiens. Il se transporta même en France pour demander des secours contre ses ennemis. Aussitôt on publia une Croifade en sa faveur, ou plutôt on se proposa de partager les troupes que l'on rassembloit pour la Terre-Sainte; & il y en eut une partie qui fut destinée à marcher vers Constantinople, tandis que l'autre iroit en Palestine. Ainsi, au lieu de former une seule Croisade, assez nombreuse pour prospérer ou en Gréce ou en Syrie, on en fit deux médiocres qui ne réuffirent nulle part. D'ailleurs, la mésintelligence se mit parmi les Croisés. Dès-là il ne fut pas possible de faire aucune entreprise considérable: tout se réduisit à quelques courses que l'on fit sur les terres des Musulmans, où il y eut bien du monde de tué, sans aucun autre fruit que de ruiner les

campagnes, & de piller impitoya- Mostanser. blement tout ce que l'on trouvoit sous la main. On en vint encore à une trève qu'on fut obligé de conclure, pour travailler à se précautionner contre les Mogols & les Tartares, qui, semblables à un torrent impétueux, menaçoient de se répandre bientôt dans toute cette partie de l'Orient. La mort d'Octaî leur Empereur, laquelle arriva, comme j'ai dit, l'an de l'Hégire 639. parut calmer un peu cet orage; mais ce ne fut pas pour long-tems. L'année fuivante ils recommencerent leurs courses avec leur fureur accoutumée, & répandirent l'effroi jusqu'aux extrémités de l'Orient.

Cette année sut le terme de la vie Hégire 640. & du regne de Mostanser. Il mou- EreChr. 1242. rut à Bagdet dans la cinquante-neu- Mort de Moviéme année de son âge, & la dix-ftanser. septiéme de son regne. Il sut extrêmement regreté de ses sujets; & en effet, ils perdoient dans la personne de ce Prince un père tendre, qui les chérissoit comme ses ensans, & qui n'avoit jamais cherché qu'à les rendre heureux. Tout retentissoit des éloges que l'on faisoit de sa bonté,

Mostanser de sa clémence, & sur-tout de sa li-Hégire 640. Le Chr. 1242. béralité.

Une Histoire Arabe qui a pour titre, Tarikh-al-Abbas, c'est-à-dire,
Chronique des Abbassides, fait mention d'un trait qui donne une grande
idée du caractère généreux de ce
Prince. L'Auteur rapporte que Mostanser étant allé un jour avec un
vieux courtisan visiter l'endroit où
étoient rensermés ses trésors, trouva
une cîterne pleine d'or & d'argent.
Charmé de cette découverte, il s'écria avec transport: Plût à Dieu que
je vécusse autant qu'il faut pour distribuer à propos tout ce que je vois ici
rensermé.

Celui qui l'accompagnoit ayant paru sourire en entendant ces paroles, le Calife voulut savoir quelle pouvoit en être la cause. C'est, lui répondit le courtisan, qu'en accompagnant un jour dans cet endroit le Calife Nasser votre aïeul, je me souviens qu'il s'en falloit près de deux brasses que cette cîterne ne sût pleine. Ce Prince, par un sentiment bien différent de celui que vous venez de faire paroître, s'écria:, Plût à Dieu que, je pusse vivre assez pour achever de

DES ARABES. 389 5, la remplir. "En effet, Nasser aimoit Mostanser. l'argent, & avoit toujours eu soin Hégire 640. d'en amasser; au lieu que Mostanser n'avoit point de plaisir plus sensible que lorsqu'il pouvoit le répandre en largesses.

Ce Prince laissa sa couronne au malheureux Mostazem son fils, sous lequel arriva la grande révolution qui opéra la ruine de Bagdet, & l'extinction entière de l'Empire des Ab-

bassides.

Il parut sous le regne de Mostan- savans qui savans qui savans qui fer un nombre considérable de gens ont illustré le regne de Mode lettres & de savans, parmi les-stanser.

quels on donne le premier rang au sameux docteur Al-Eman-Phalcrodin-Tazis. Ce fut un des plus grands maîtres qui eussent encore paru dans l'Empire Musulman. Il forma des disciples, qui en se faisant dans la fuite une grande réputation, augmenterent encore celle de leur maître. Ce Savant composa différens traités sur toutes les parties de la Philosophie.

Plusieurs Chrétiens qui professoient a Médecine, se distinguerent aussi non feulement dans cet art, mais encore dans les autres sciences les plus

Hégire 640.

Mostanser, relevées. Tels étoient Hasnum mé-Ere Chr. 1242. decin de Roha ou d'Edesse; Jacoubebn-Sakland, médecin de Damas; Abou-Salem, plus connu sous le nom de Ebn-Caraba. Ce dernier, qui étoit natif de Malatie en Arménie, fut attaché à la cour d'Alaëddin Prince Selgiucide Sultan d'Iconium. La perte qu'il fit des bonnes graces de son maître le jetta dans un tel désespoir, qu'il prit le parti de s'empoifonner.





## MOSTAZEM-BILLAH.

LVI. ET DERNIER CALIFE.

CE Prince sut proclamé Calife le MOSTAZEM.

jour même de la mort de son Hégire 640.

Ere Chr. 1242. père. Loin d'imiter les grands exemples de sagesse, de bonté, de modé-Mostazem. ration & de prudence, qui avoient attiré à Mostanser l'amour & la vénération des peuples, le foible Mostazem ne porta sur le trône que des qualités absolument contraires. Livré aux plaisirs & à l'inutilité, il ne donna aucune attention aux affaires du gouvernement. Ce Prince efféminé regardant toute occupation sérieuse comme peu convenable à sa dignité de Souverain, s'abandonna entièrement à la volupté & à la débauche, & laissa la conduite de l'Etat entre les mains de ses Visirs & de ses maîtresses.

Tels furent les commencemens du R iv

MOSTAZEM. Hégire 640.

regne de Mostazem. Les peuples en Ere Chr. 1242. furent d'autant plus mécontens, qu'ils venoient de perdre un Prince d'un caractère bien différent. Le respect qu'ils avoient pour sa mémoire les empêcha néanmoins d'éclater contre son fils; mais ils témoignerent leur mécontentement & même leur mépris, d'une manière que Mostazem ne put pas s'y méprendre.

Différens ufages qu'il inwoduit.

Il crut y remédier suffisamment,& regagner les suffrages des peuples, en affectant beaucoup de faste & de magnificence. Il commença aussi à ne se plus tant communiquer, & à rendre l'entrée de son palais d'un abord plus difficile, en prescrivant un cérémonial qui forçoit ceux qui vouloient y pénétrer, à se soumettre à des formalités singulières, qui eurent cependant l'effet qu'il en attendoit.

Ce Prince fit poser à la porte de son palais une pierre qui y servoit de seuil, & à laquelle il trouva moyen de faire rendre d'aussi grands honneurs, que les Musulmans avoient coutume d'en rendre à la fameuse pierre noice de la Mecque. Il imagina aussi de saire attacher à l'une des

fenêtres qui donnoit sur cette entrée, Mostazim.
une grande pièce de velours noir qui Ere Chr. 1242.
pendoit à la hauteur d'un homme. Il falloit, avant que d'entrer, baiser cette pièce de velours, aussi bien que la pierre du seuil de la porte. Ce cérémonial parut d'abord assez ridicule; mais on s'y accoutuma insensiblement, & ensin cet usage devint en quelque manière un acte de reli-

gion.

Mostazem étant ainsi parvenu à saire respecter son palais, tandis que l'on méprisoit sa personne, voulut tenter aussi de fixer sur lui les regards des peuples, & même de s'attirer leur vénération. Ce fut en se faisant toujours accompagner d'un cortége leste & nombreux, toutes les fois qu'il fortoit de son palais. Outre cela il affecta de ne jamais se montrer à découvert, de sorte que quand il pa-roissoit en public, il avoit toujours un voile sur le visage. Cette affectation de se cacher sit naître dans le peuple le desir de le voir; de sorte que ce motif, aussi-bien que l'appareil somptueux de sa marche, faisoit toujours trouver fur sa route une soule assez considérable: & la vanité de

Mostazem. Hégire 640. Ere Chr. 1242.

Mostazem lui saisoit regarder cette assume une marque de l'estime & de la vénération qu'on avoit pour sa personne. C'est ainsi que ce Prince cherchant à s'étourdir lui-même sur ses obligations, croyoit satisfaire à tout par une vaine pompe, & négligeoit les devoirs d'un Souverain, dont le principal est de travailler, par sa conduite & son exemple, à se concilier l'amour des peuples.

Naffereddin fupplée à la négligence du Calife.

Cependant, malgré cette criminelle indolence, les affaires allerent affez bien pendant les premieres années de son califat. Sa mollesse saisoit qu'il s'en rapportoit fur toutes choses aux soins & aux attentions de fon Visir. Il se trouva heureusement que celui qui étoit alors revêtu de cette charge, s'en aquittoit avec la plus scrupuleuse exactitude. C'étoit un Musulman nommé Nassereddin, qui depuis longues années jouissoit de la plus haute réputation. Il avoit été Visir sous le regne précédent, & Mostazem l'ayant trouvé en place, l'y avoit conservé. Ce ministre, qui travailloit beaucoup, fut d'un grand seçours pour le Prince, qui ne vou-

DES ARABES. 395 loit rien faire: il soutint donc lui-seul Mostazem. le poids du gouvernement, & con- Ere Chr. 1144. ferva toutes choses sur le même pied qu'elles étoient sous le regne du feu Calife. Il continua ainsi jusqu'à sa mort, qui arriva trop tôt pour le malheur des peuples. Ce ministré mourut dans la feconde année du regne de Mostazem, & il sut aussitôt remplacé par un homme d'un caractère bien différent.

Hégire 642.

Ce nouveau Ministre s'appelloit Mouiaëddin-Mouiaëddin-al-Cami; nom fatal à la al-Cami lui maison des Abbassides, dont ce Mi-le Visiriat. nistre causa la ruine par sa perfidie. Il fut cependant quelques années fans rien entreprendre de contraire aux intérêts de son maître & de sa nation : il parut même vouloir marcher sur les traces de son prédécesseur; de sorte que pendant quelques années on vécut à Bagdet affez tranquillement.

Il en étoit à peu près de même alors en Egypte & en Syrie: mais il n'y avoit pas long-tems; car on s'étoit vu à la veille d'être attaqué par des ennemis formidables. Les Mogols & les Tartares ayant recommencé leurs incursions, avoient ré-

Hégire 642.

Mostazem. pandu l'allarme dans ces contrées, Riechr. 1244. où, selon le bruit commun, ils comptoient se rendre au plutôt. La frayeur se dissipa lorsqu'on sut qu'ils portoient leurs armes dans des régions plus éloignées: mais bientôt on apprit que de nouveaux ennemis venoient d'arriver.

Mauvais fuc velle Croifade des Chrétiens.

C'étoient les Princes Chrétiens cès d'une nou- qui avoient débarqué au port d'Acre, & qui se préparoient à commencer la guerre. Ils auroient été plus redoutables qu'ils ne l'étoient alors, s'ils n'eussent pas eu l'imprudence de diviser leurs troupes: mais comme on a déja dit, une partie des Croisés ayant pris la route de Constantinople pour y soutenir les intérêts de l'Empereur Baudouin, le nombre de ceux qui passerent en Syrie n'étoit pas assez considérable pour y faire la guerre avec fuccès.

Cependant, quoique déja affoiblis par ce partage, les Princes Chrétiens se diviserent encore; & ils ne s'apperçurent de leur imprudence, que lorsqu'il n'étoit plus tems d'y rémédier. L'armée en corps ayant pris la route d'Ascalon, le Duc de Bourgogne & quelques Seigneurs des plus

distingués quitterent le gros de l'ar- Most AZZINE mée; & prenant avec eux quelques Ete Cht. 1244. détachemens, marcherent du côté de Gaza, comme à une conquête certaine. Mais Malek-Saleh, Sultan d'Egypte, étant venu à leur rencontre, leur livra bataille, & les mit dans une déroute entière. Le reste de l'armée qui étoit du côté d'Ascalon, rebroussa chemin aussitôt, & alla se mettre à couvert à Acre. Ainsi tous les grands préparatifs qu'on avoit faits pour cette Croisade, aboutirent à perdre une bataille : ce qui fut bientôt fuivi d'un traité aussi deshonorant pour les Chrétiens, que la déroute qu'ils venoient d'effuyer par leur faute.

Ils se partagerent pour traiter avec les ennemis; de sorte qu'il y eut deux traités. Les uns firent une trève avec le Sultan de Damas; & les autres en firent une avec Malek-Saleh, Sultan d'Egypte, & ils s'obligerent mêmé à servir ce dernier contre le Sultan de Damas. Après ce singulier arrangement, la plupart des Princes Chrétiens croyant avoir suffisamment rempli leurs desseins, allerent se rembarquer au port d'Acre, & retour-

nerent en leur pays.

MOSTAZEM Hégire 641.

La division qui étoit depuis long-Brechr. 1244, tems entre les Templiers & les Hofpitaliers, fut cause de tout ce désordre: car si l'on se sût entendu, & que l'on eût voulu agir de concert, il est certain que l'on auroit pu profiter des différends que les Sultans avoient ensemble, & les combattre avec succès. On y auroit réussi avec d'autant plus de facilité, que l'on étoit sûr d'avoir bientôt de nouveaux renforts de la part des Anglois, qui accouroient au secours des Croisés.

Le Comre de Cornouaille amene un secours aux Croiles.

Ils arriverent en effet; mais ce fut dans le tems que les traités venoient d'être conclus; de forte que Richard Comte de Cornouaille, qui commandoit les Croisés Anglois, eut le chagrin de voir en arrivant, qu'il s'étoit donné beaucoup de peine pour n'en retirer aucun fruit. Il projetta en vain de travailler à concilier les Chevaliers du Temple avec les Hofpitaliers: la haine qu'ils se portoient les uns aux autres étoit trop animée, pour espérer de pouvoir l'éteindre. Voyant donc qu'il n'y avoit pas d'apparence de faire aucune entreprise avec succès, il délibéra aussi de s'en retourner. Cependant le Sultan d'E-

gypte lui ayant fait offrir de traiter Mostazen. avec lui, & d'accorder aux Chré-Hégire 642. tiens de nouveaux avantages, ce Prince y confentit. Ce furent les Hospitaliers qui conduisirent cette négociation. Comme ils appréhendoient que Richard ne se joignît aux Templiers, & par conséquent au Sultan de Damas, ils engagerent celui d'Egypte à le prévenir, & parlerent en même tems au Prince pour lui conseiller de répondre aux avances du Sultan.

On conclut donc une nouvelle trève, dont le traité portoit, que traité avec le préalablement on rendroit de part & Sultan d'Egyd'autre les prisonniers qui avoient été faits à la bataille de Gaza, & que les Chrétiens jouiroient de quelques terres que le Sultan avoit dans la Palestine. Cet accord signé, Richard partit de l'Orient, & laissa quelques troupes dans le pays, pour fortifier les garnisons que les Croisés y avoient. Telle étoit la situation des affaires d'Egypte & de Syrie, l'an de l'Hégire 639. & de J. C. 1241. qui fut le tems du départ du Comte de Cornouaille.

Depuis ce tems jusqu'en 642. il

Mostazem. ne se passa rien de mémorable dans Hégire 642. Cette contrée; on y étoit cependant Les Khoua- toujours sur ses gardes, à cause des

Chrétiens.

resmiens s'éta-Tartares & des Mogols, dont on blissent en l'a-craignoit l'arrivée à chaque instant. lestine, d'où ils chassent les Une partie de ces peuples venoit de rentrer dans le Khouaresm, & y avoit fait un tel ravage, que les habitans de cette province, ne pouvant plus y subsister, avoient abandonné ce pays; & après avoir erré quelque tems, ils s'étoient rendus en Egypte pour y chercher une habitation. Ils supplierent le Sultan de leur accorder quelque portion de terres où ils pussent se retirer. Ce Prince reçut leur requête avec beaucoup de bonté; mais comme il ne se soucioit pas de les avoir si près de lui, il leur proposa de passer en Palestine, & les invita même de s'y établir, leur promettant de les secourir contre ceux qui voudroient s'y opposer. Il ne s'embarrassoit pas de manquer au traité par lequel il avoit cédé aux Chrétiens les terres qu'il avoit dans ce pays: son dessein étoit de s'attacher les Khouaresmiens par les bontés qu'il leur témoignoit, & de donner, pour ainsi dire, des entraves au Sultan

de Damas, & à ceux des Chrétiens Mostazza. qui avoient fait alliance avec ce Ere Chr. 1244. Prince.

Les Chrétiens furent les seules victimes de cette disposition. Les Khouaresmiens ayant fait irruption dans la Palestine, pénétrerent jusqu'auprès de Jérusalem avant même que l'on eût aucune nouvelle de leur marche. Les Chrétiens implorerent alors le fecours du Sultan de Damas, & des autres Princes Musulmans qui avoient intérêt d'empêcher ces peuples errans de s'établir en Palestine; mais n'en ayant reçu que de belles paroles sans aucun effet, & se voyant sans fortifications, & d'ailleurs en trop petit nombre pour résister à ces nouveaux venus, ils résolurent de sortir de Jérusalem, & d'aller chercher retraite chez les Chrétiens qui occupoient des places plus éloignées.

Ces fugitifs, au nombre d'environ fix mille, prirent le chemin des montagnes, emportant avec eux tous leurs effets. Ils espéroient, en évitant les Khouaresmiens, être en toute sûreté de la part des Musulmans, à cause de la trève qu'ils avoient signée avec le Sultan: mais ils éprouverent mal-

Mostazem. Hégire 642. Ese Chr. 1244.

heureusement tout le contraire. L'amour du pillage l'emportant sur la soi des traités, les Musulmans se jetterent sur les Chrétiens, en tuerent une partie, & firent du reste un nombre considérable d'esclaves, qu'ils vendirent à d'autres Musulmans.

Un nombreux détachement de ces mêmes Chrétiens, qui s'étoient séparés du corps pour prendre leur route par la plaine de Rama, fut rencontré par les Khouaresmiens qui le taillerent en piéce, à la réserve de rois cens qui furent affez heureux pour échapper au carnage. On traita de même ceux des Chrétiens qui, n'ayant pu fortir de Jérusalem, s'étoient retirés dans l'Eglise du Sépulcre, comme dans un asyle qu'ils croyoient affuré. Les Khouaresmiens ne se furent pas plutôt emparés de Jérusalem, que se jettant dans cette Eglife, ils éventrerent fur les autels les Chrétiens qu'ils y trouverent. Ils démolirent ensuite une partie du S. Sépulcre, briferent le marbre dont il étoit revêtu, \* & ne conserverent que

<sup>\*</sup> Ce récit, dit M. Fleury à l'occasion de tout ce désordre, fait voir avec quelle précaution on doit lire les relations modernes de l'état des Lieux-Saints.

les colonnes, qu'ils envoyerent à Mé- Mostazem. dine pour orner le tombeau de Ma-Hégire 642. homet. Passant ensuite à l'Eglise du Calvaire, ils la profanerent de toutes façons, ruinerent les tombeaux de Godefroi de Bouillon, & de ceux de ses successeurs qui y étoient enterrés. Ils commirent aussi toutes sortes d'horreurs au mont de Sion, dans le Temple, dans l'Eglise de la vallée de Josaphat où est le sépulcre de la Sainte Vierge, & finirent par profaner l'Eglise de Béthléem & la Grotte de la Nativité. Tout ce détail est tiré d'une lettre que Robert Patriarche de Jérusalem, Henri Archevêque de Nazareth, & autres Prélats, écrivirent aux Evêques de France & d'Angleterre. Elle est datée d'Acre, le 25. de Novembre 1244.

Dès que la nouvelle de ce désordre fut parvenue aux Princes Croisés, ils rassemblerent leurs troupes; & se joignant au Sultan de Damas, leur allié, ils se mirent en marche pour s'opposer aux Khouaresmiens, & les empêcher du moins de ravager le reste du pays. Ceux-ci de leur côté se préparerent à une vigoureuse défense. Ils vinrent camper devant Ga-

Mostazem. Hégire 642. Ite Chr.1244.

za, où ils attendirent les secours que le Sultan d'Egypte leur avoit promis; & dès qu'ils les eurent reçus, ils s'avancerent contre leurs ennemis. Il y eut alors une sanglante bataille, dans laquelle les troupes des Musulmans alliés des Chrétiens furent battues & mises en suite. Les Croisés eurent bientôt le même sort; car ayant voulu faire face aux Khouaresmiens & aux troupes du Sultan d'Egypte, ils se trouverent accablés par le nombre, & furent presqu'entierement taillés en pieces, à la réserve d'un petit nombre, dont une partie se sauva, & l'autre fut mise en esclavage.

Après cette défaite, les Khouaresmiens victorieux allerent camper dans les environs d'Acre, & firent des courses dans tout le pays dont ils tiroient les contributions qui avoient jusqu'alors appartenu aux Chrétiens. Ceux-ci se trouverent réduits alors dans une situation si déplorable, qu'à la réserve de quelques sorteresses où ils pouvoient encore se désendre, ils couroient risque de perdre tout ce qu'ils avoient d'ailleurs dans la

Syrie.

Ce désastre ayant jetté la conster-

DES ARABES. 405 nation dans la Chrétienté, le Pape Mostazzmi

écrivit par toute l'Europe pour engager les Princes à une nouvelle Croisade. Tout paroissoit disposé à secourir promtement les Chrétiens d'Orient. Cependant, malgré l'empressement que chacun témoignoit pour cette entreprise, on sut près de trois ans sans rien effectuer de ce grand projet: & même lorsqu'on sut à la veille de se mettre en marche pour l'Orient, il n'y eut de tous les Ere Chr. 1247. Souverains de l'Europe, que Saint Louis Roi de France qui partit pour

la Terre-Sainte. Les uns avoient pris parti pour Baudouin II. Empereur de Constantinople, lequel avoit besoin de secours pour monter sur son trône, qui étoit occupé alors par Vatace, comme on a déja dit : d'autres épousant la querelle que le Pape avoit en particulier avec l'Empereur Frédéric, s'engagerent dans la Croisade que le Pontife venoit de faire publier con-tre ce Prince. Le Roi de France étant donc le seul qui restât chargé de la principale Croisade, quitta son

royaume, & se rendit vers la fin Hégire 646. de l'année 1248. dans l'isse de Chy-EreChr. 1248.

pre, où il passa l'hyver pour y atten-MOSTAZEM. dre ses vaisseaux & le reste de ses troupes.

Lorsque tout fut rassemblé, ce Hégire 647.

Roi S. Louis an Egypte.

Ere Chr.1249. Prince partit de Chypre le 13. de Descente du Mai 1249. & au lieu d'aller d'abord en Palestine, il aima mieux attaquer directement le Sultan d'Egypte dans fes Etats. Il fe fit conduire devant Damiette, dans la résolution de saire le siége de cette place; mais il n'en eut pas la peine. Ce Monarque ayant fait la descente à la vue des Musulmans; ceux-ci, après quelques efforts, céderent le terrein, & l'on sut fort étonné lorsqu'on apprit que quelque tems après ils avoient abandonné la place pendant la nuit.

> Le Roi en prit ainsi possession sans difficulté, & il projetta ensuite d'aller attaquer le Caire, qui étoit la capitale du pays. Mais comme l'inondation du Nil étoit près de commencer, il remit cette expédition à la fin de l'été, lorsque les eaux se seroient retirées. Ce fut au mois de Novembre que ce Prince partit de Damiette pour marcher au Caire; mais auparavant il voulut aller attaquer les Musulmans qui étoient campés dans un

endroit appellé Mansourah. \* MOST AZEM.

Pendant qu'il étoit en marche, il fut informé que Saleh Sultan d'Egypte venoit de mourir. Il laissoit pour héritier du trône, son fils Touranschah, autrement nommé Malekal-Moadham, qui étoit alors en Mésopotamie. En attendant son arrivée, Schagt-Aldor sa mere se mit à la tête du gouvernement, & chargea l'Emir Fakareddin du commandement des troupes qui étoient à Mansourah.

Les François furent long-tems fans pouvoir aborder vers cet endroit, à EreChr. 1250. cause d'un canal tiré du Nil, qui séparoit les deux armées. Ils entreprirent de faire une chaussée pour le traverser; mais les Musulmans repousserent les travailleurs, & ruinerent les ouvrages qu'on avoit commencés. On fut ainsi arrêté jusqu'au mois de Février de l'année suivante, que les François ayant trouvé un gué, furprirent les ennemis dans leur camp,

Hégire 643.

<sup>\*</sup> Mansourah est une ville située sur le Nil, dans l'endroit où ce fleuve se sépare en deux branches principales. Elle fut bâtie par Almansor-Billah, troisieme Calife Fatimite, dont elle reçut son nom. Elle fut rétablie & fortifiée par Malek-alé Camel, Sultan d'Egypte, pour mettre le pays à l'abri des incursions des Chrétiens, sur lesquels il reprit Damiette dont ils s'étoient emparés l'an de l'Hégire 613.

MOSTAZEM. Régire 648.

en tuerent un grand nombre, & en-Fre Chr. 1250. tre autres Fakareddin leur Général: mais quelques Seigneurs, à la tête desquels étoit Robert Comte d'Artois frere du Roi, ayant voulu, contre les ordres de ce Prince, pénétrer jusque dans Mansourah, ils y furent enveloppés & taillés en piéces par les Sarrafins.

L'armée Françoise est détruite & le Roi fait prifonnier.

L'armée Françoise ne sut pas en état d'en tirer vengeance. La maladie se mit dans les troupes. Le Roi lui-même s'en trouva attaqué; de forte qu'on fut obligé d'être quelque tems sans rien entreprendre. Sur ces entrefaites, le nouveau Sultan s'étant rendu à Mansourah, sa présence & les troupes qu'il amenoit avec lui releverent le courage des Musulmans, tandis que d'un autre côté la consternation augmentoit chaque jour dans le camp des François. Le Roi voyant fes troupes diminuer considérablement, & d'ailleurs la disette des vivres ne permettant plus de subsister dans le camp, il résolut de retourner au plutôt à Damiette. Mais il ne lui sut pas possible de regagner cette place. Les Musulmans attaquerent les François dans leur retraite, & en firent

firent un horrible massacre. Le Roi Mostazem. qui étoit attaqué de la même maladie Hégire 648. qui avoit ravagé ses troupes, étant resté avec un très-petit nombre de ses gens, fut transporté dans une ville voisine, où il se trouva si mal, que l'on ne crut pas qu'il pût passer la journée. Il revint cependant à lui; & les ennemis étant entrés presqu'aussitôt dans la place qu'il avoit choisie pour sa retraite, il n'eut pas d'autre parti à prendre que de se rendre prisonnier avec tous les François qui étoient auprès de lui.

Ce Prince fut mené à Mansourah. où on le mit aux fers: cependant, comme il étoit malade, & qu'il étoit important pour les Sarrasins de conserver un prisonnier de cette considération, un médecin Arabe lui fit prendre une potion qui le rétablit en très-peu de tems. Voilà où se termina cette grande entreprise, sur laquelle on avoit fondé de si belles es-

pérances.

Peu de jours après la prise de ce Traité de trè-Prince, le Sultan qui vouloit en pro-Roi & le Sul-fiter pour recouvrer ce que les Chré-tan. tiens lui avoient enlevé dans le commencement de la campagne, offrit au

Tome IV.

Mostazem. Hégire 648. Ere Chr. 1250.

Roi de lui accorder une trève, à condition qu'on lui rendroit Damiette, & que de plus on le dédommageroit de tous les frais de la guerre, à compter du jour que les Chrétiens s'étoient rendus maîtres de cette place. Le Roi qui voyoit bien que dans le défordre où étoient les affaires, les troupes qui étoient restées à Damiette ne suffiroient pas pour défendre cette place contre un ennemi victorieux, consentit à la demande du Sultan, & en conséquence il y eut un traité dont les conditions portoient:

Qu'il y auroit une trève pour dix ans entre les deux nations: qu'on rendroit la liberté au Roi & à tous les Chrétiens qui avoient été pris, non-seulement depuis l'arrivée de ce Prince en Egypte, mais même depuis la trève que l'Empereur Frédéric avoit saite avec le Sultan Camel: que les Chrétiens rentreroient en possession de Jérusalem, & des autres places qu'ils possédoient dans le tems de l'arrivée du Roi: que ce Prince, de son côté, rendroit Damiette au Sultan, & payeroit huit cens mille bezans, tant pour la rançon des pri-

sultan des frais de la guerre, & qu'il Hégire 648. Ere Chr. 1250, remettroit en liberté tous les Musulmans qui avoient été faits prisonniers en Egypte & en Palestine, depuis la trève avec l'Empereur Frédéric.

Ces conditions ayant été jurées de part & d'autre, le Roi, les Princes les Seigneurs & le peu de foldats qui avoient été pris, furent remis en liberté après environ un mois de

prison.

Le regne de Moadham finit dans Fin des Aïoule tems même de ce traité. Les prin-bites, & com-cipaux officiers des troupes, mécon-des Mammetens de ce que ce Prince avoit né-luks. gocié avec le Roi de France sans leur participation, l'assassinerent peu après, dans le tems qu'il fortoit de table. Ces officiers étoient du nombre de ceux qu'on appelloit Mammeluks, dont il est fait mention si souvent dans l'histoire orientale. Ce nom qui en Arabe signifie un Esclave, sut employé pour désigner en particulier les esclaves Turcs & Circassiens, que les Sultans Aïoubites avoient dressés aux exercices militaires, & qui dans la fuite devinrent maîtres de l'Egypte. Ce fut Malek-al-Saleh, fils

MOST AZEM.

de Camel, qui le premier acheta de Erecht. 1250. ces esclaves Turcs, des mains des Tartares, qui ravageoient alors toute l'Afie. Il eut soin de les accoutumer à une discipline exacte; & lorsqu'il eut remarqué leurs progrès, il se les attacha, & leur donna toute sa confiance. Il chargea les uns de la garde de sa personne & de son palais, & il distribua les autres dans les principales villes de l'Egypte, où il les

mit en garnison.

Il en fut de cette milice, comme de ces esclaves Turcs que les Califes de Bagdet avoient eu l'imprudence d'élever autrefois à leur cour. L'autorité que ces Princes leur donnerent, les rendit insolens : ils s'emparerent de toute l'autorité, & devinrent, comme on a vu, maîtres absolus dans Bagder. Les Mammeluks firent de même à l'égard des Aïoubites; ils les mirent dans la nécessité de s'adresser toujours à eux dans les affaires importantes: & le malheureux Moadham ayant conclu fans leur aveu avec le Roi de France, ils s'en vengerent cruellement par l'affaffinat de ce Sultan. Ce Prince n'avoit regné qu'environ deux mois.

Dès qu'il fut mort, Schagr-Aldor Most AZEM fa mere se mit à la tête des affaires; Ete Chr. 1150. mais les peuples souffrant avec impatience de se voir commandés par une femme, obligerent cette Princesse de se marier & de leur donner un chef à qui ils pussent obéir. Les Mammeluks, & peut-être plus encore, le goût qu'elle avoit pour Ibek, commandant de cette milice, la déterminerent en sa saveur. Aussitôt après que le mariage eut été solennisé, Ibek fut proclamé Sultan, & il fut le premier de la dynastie des Mammeluks, laquelle subsista en Egypte pendant plus de cent ans.

Ce fut dans la personne de Malekal-Moadham, que prit fin dans ce pays la dynastie des Aïoubites, qui avoit duré plus de quatre-vingts ans

depuis Salaheddin.

Le nouveau Sultan ayant ratissé le Hégire 649. traité que son prédécesseur avoit Ere Chr. 1257, conclu avec les Croisés, le Roi s'en alla à Acre, où il attendit l'exécution des articles dont on étoit convenu. Pour lui, il avoit déja satissait à ses engagemens, & avoit envoyé les sommes que l'on avoit exigées; mais le Sultan ne se conduisit pas

S iij

Hégire 649.

Mostazem. avec autant de bonne foi. Il ne rendie Ere Chr. 1251. qu'environ quatre cents prisonniers, & il en avoit près de douze mille entre les mains, dont il fit égorger presque tous ceux qui étoient malades. Au lieu de restituer tous les ustensiles de guerre, comme il y étoit obligé, il y fit mettre le feu, & refusa aussi de rendre les meubles que le Roi avoit laissés à Damiette.

Occupations de S. Louis pendant fon

Ce Monarque, qui étoit toujours à Acre d'où il s'attendoit de partir séjour à Acre. bientôt pour la France, changea de dessein dès qu'il sut que l'on ne tenoit aucune des paroles qu'on avoit données. Il vit bien que s'il partoit dans ces circonstances, les captifs ne seroient jamais délivrés, & que nonobstant la trève, les Musulmans recommenceroient bientôt à faire la guerre aux Chrétiens. Il différa donc son retour, & fit savoir dans son royaume les raisons qui le retenoient en Orient.

Hégire 650. Ere Chr. 1252.

Il resta dans ce pays près de quatre ans, durant lesquels il réussit à se faire rendre tous les Chrétiens qui avoient été faits prisonniers depuis vingt ans. Il employa aussi une partie de ce tems à faire faire des travaux

considérables, pour réparer les for- MOSTAZEM. tifications des différentes places qui Hégire 650. avoient beaucoup souffert pendant les guerres. C'est ainsi que les villes d'Acre, Césarée, Joppé, Sidon & le château de Hiffa, furent entièrement rétablis; le tout aux dépens de ce Prince. A l'égard de Jérusalem, il ne sut pas possible de s'en mettre en possession, quoique ce sût un des principaux articles de la trève. Cette mauvaise soi de la part du Sultan avoit fait prendre au Roi la résolution de rester en Orient, & d'y attendre les troupes dont il avoit ordonné la levée dans les différentes lettres qu'il avoit écrites en France; mais ce Prince ayant perdu la Reine sa mere, dans laquelle il avoit mis toute sa consiance, l'orage qui menaçoit alors la France de la part de l'Angleterre & de l'Allemagne, le détermina enfin à retourner dans son Royaume. Il s'y rendit au mois de Juillet 1254. de l'Hégire 652. après une navigation de plus de trois mois.

La révolution qui venoit d'éteindre en Egypte la dynastie des Aiou- Mostazem est bites pour y substituer celle des reconnu Cali-Mammeluks, ne fit aucun change-

MOSTAZEM. Hégire 650. Ere Chr. 1252.

ment dans la situation du Calife de Bagdet. Azzedin Ibek, le premier de ces Sultans, reconnut la souveraineté de Mostazem, & l'on continua de le nommer aux prières publiques, comme on avoit fait sous le regne des descendans de Salaheddin.

Les Mammeluks auroient pu se dispenser de ces hommages, sans avoir rien à redouter de la part des Califes; car il y avoit long-tems que ces Princes n'étoient plus en état de revendiquer leurs droits; & quand même la chose eût été possible, Mostazem étoit moins capable que tout autre d'y apporter la moindre attention. Ce Prince voluptueux, uniquement livré à la mollesse & aux plaisirs, ne pensoit pas même à se servir de son autorité, pour appaiser les troubles qui venoient de s'élever sous fes yeux.

Troubles à cation ies Sunnites & des Schintes.

Tout étoit alors en confusion dans Bagder, à l'oc-Bagdet, à l'occasion de quelques disputes déja anciennes, mais qui s'étoient renouvellées depuis peu entre les Sunnites & les Schiites. Les premiers étoient regardés comme orthodoxes: on les appelloit aussi Traditionnaires. Les seconds passoient

pour des sectaires ou sactieux, qui Mostazem, vouloient introduire des croyances Hégire 650. particulières. On a déja vu combien de troubles avoit causés dans ces disférens partis la diversité de sentimens sur cette ridicule question; savoir, si l'Alcoran étoit créé ou incréé. Il s'étoit élevé en même tems une autre dispute au sujet du souverain imamat: les Schiites soutenoient que cette dignité qui comprend toute l'autorité spirituelle, appartenoit de droit divin à Ali & à ses descendans; les Sunnites de leur côté prétendoient le contraire.

Telles étoient les importantes questions qui divisoient alors la ville de
Bagdet, & qui occasionnerent la
perte des Abbassides, & la ruine du
califat. Mostazem, qui n'avoit ni assez
de résolution pour prendre un parti,
ni assez de prudence & de sorce pour
le soutenir, ou pour imposer silence
aux uns & aux autres, laissa un libre
cours à cette querelle, & les chess
de parti s'en prévalurent pour agir
avec autorité. Les Schiites eurent
long-tems l'avantage, parcequ'ils
avoient pour protecteur Mouiadeddin-al-Cami, qui étoit alors Visirs.

Mostazem. Hégire 650. Exe Chr. 1252. Cet appui les rendit si insolens, qu'Aboubecre, fils aîné du Calife, ne pouvant plus supporter les séditions fréquentes qu'ils excitoient dans la ville, se déclara hautement pour les Sunnites, & menaça leurs adverfaires de son indignation s'ils continuoient à mettre le trouble dans

Bagdet.

Les menaces de ce Prince ne firent aucune impression. Les Schiites comptant toujours sur les relations qu'ils avoient avec le Visir, s'embarrasserent peu d'encourir l'indignation d'Aboubecre, & ils continuerent à insulter les Sunnites. Le jeune Prince irrité du mépris qu'on faisoit de sa personne, résolut enfin d'éclater; & il le fit d'une manière qui força les mutins à garder le silence. Il alla un jour avec mainforte chez les principaux chefs de la fecte d'Ali, les arracha de leurs maisons, & les fit conduire en sa présence dans les prisons publiques.

La rigueur avec laquelle ses ordres surent exécutés, & la disposition où on le voyoit de soutenir
cette première démarche, étonnerent tellement les Schittes, qu'il n'y

en eut pas un qui ofât remuer. Le Mostazem. Visir se regardant comme personnel- Hégire 650. lement insulté, tenta inutilement d'intéresser le Calife en faveur de ceux qu'il prétendoit qu'on poursuivoit injustement : il n'en reçut aucune réponse satisfaisante, de sorte qu'il sut obligé de demeurer tranquille, & de dissimuler le chagrin qui le dévoroit.

Ce perfide Ministre médita dèslors de se venger cruellement des mépris d'Aboubecre & de l'indifférence du Calife; & il n'entreprit rien moins que de perdre absolument la maison entière des Abbassides. Pour réussir dans ce grand dessein, il ne crut pas pouvoir mieux s'adresser qu'aux Tartares, qui paroissant affecter d'étendre leur domination par toute la terre, seroient charmés qu'on leur facilitat le progrès de leurs conquêtes.

Le Prince qui regnoit alors sur ces peuples s'appelloit Mangu-Kan : il devient Prince étoit fils de Tuli-Kan, lequel étoit le quatriéme fils de Genghiskan. Il avoit fuccédé à Gaïuk-Kan fon coufin germain l'an 648. de l'Hégire. Ce Prince se conformant aux idées de ses prédécesseurs, & au goût de ses peu-

Mangu-Kam

MOSTAZEM. Hégire 650. Ere Chr. 1252.

ples, poursuivit les conquêtes qu'il trouva commencées, & augmenta de beaucoup le riche héritage auquel il venoit de succéder.

Mangu-Kan avoit deux frères : le premier nommé Coblai, & le second Holagu. Comme ils étoient l'un & l'autre fort expérimentés au métier de la guerre, il les chargea de commander les armées qu'il envoyoit dans deux contrées bien opposées. Coblai eut ordre de partir pour l'Orient, c'est-à dire, dans la province de Kathaï ou de la Chine, & Holagu sut envoyé en Occident, c'est à-dire, dans la Perse, la Syrie, la Mélopotamie, &c.

Hegire 651.

grer Bagder.

Ce fut sur ce Prince que le perfide Ire Chr. 1253. Al Cami jetta les yeux pour le faire Le Visir trai l'exécuteur de la cruelle vengeance gu pour la li- qu'il vouloit exercer sur le Calise, & fur toute fa famille. Il comptoit réuffir d'autant plus facilement, qu'il y avoit auprès de ce Général un de ses amis, qui partageant la haine qu'il portoit à Mostazem, ne manqueroit pas de le seconder auprès du Prince Tartare, pour le déterminer à porter ses armes du côté de Bagdet. Cet ami s'appelloit Nassireddin-al-Thouss:

c'étoit un célébre astronôme qui avoit MOSTAZEM. vécu long-tems à la cour de Bagdet, Ere Chr. 1253. dont il ne s'étoit éloigné qu'à cause de quelque mécontentement qu'il

Hégire 651.

avoit reçu du Calife. Al-Cami, pour assurer davantage

Il engage le Calife à congédier une partie de fos

le succès de son noir projet, commença par travailler à affoiblir Bagdet; & à cet effet il engagea le Calife à licencier une partie de ses troupes: car il faut observer que sous le regne de Mostanser, Nasser-Eddin son Visir étant informé des fréquentes irruptions que faisoient les Tartares dans les différentes contrées de l'Orient, s'étoit précautionné de bonne heure, en levant des troupes nombreuses qu'il avoit formées aux exercices militaires, & parmi lefquelles il avoit établi la discipline la plus exacte.

Ces troupes ne pouvant que nuire au dessein du traître Al-Cami, il résolut de les supprimer; & pour y réussir, il exagéra au Calife les dépenses considérables qu'il falloit saire journellement pour l'entretien de ces troupes. Il lui représenta d'ailleurs., que jusqu'alors elles lui avoient été sort peu utiles, & qu'actuellement

Hégire 651.

Mostazem. elles étoient absolument superflues; Bre Chr. 1253. puisqu'il n'y avoit aucune apparence que les Princes ses voisins voulussent entreprendre de lui faire la guerre: qu'à la vérité les Tartares avoient pu donner quelque sujet de crainte, dans le tems qu'ils menaçoient de s'approcher de l'Irak; mais que pour le présent, il n'y avoit rien à craindre de leur part, parcequ'il étoit bien informé que ces peuples alloient tourner leurs armes du côté des provinces du Nord, qui étoient bien plus à leur bienséance que les autres contrées de l'Asie. Cette observation fur les desseins des Tartares étoit un piége d'autant plus adroit, qu'effe-Ctivement Holagu avoit d'abord formé le projet de passer dans le Nord, & de ravager la Russie & la Pologne. Ce Général ne changea d'avis que sur les remontrances de l'astronôme Nassireddin, qui voulant l'attirer à Bagdet, lui sit envisager beaucoup d'avantages à porter ses armes vers le Midi.

Le Calife fit quelques difficultés pour se rendre aux représentations de son Visir. Ce n'étoit pas que Mostazem eût assez de prudence & de

fens pour découvrir qu'on cherchoit MOSTAZEM à le tromper; mais comme il aimoit Ere Chr. 1253. la magnificence & le faste, sa vanité étoit extrêmement flatée, de sçavoir qu'il avoit à ses ordres une multitude considérable d'officiers & de soldats, qui lui faisoient rendre des hommages & des respects de la part d'un peuple, dont il savoit bien qu'il n'étoit pas aimé. Cependant, lorsque son Visir lui eut sait observer que la réforme dont il s'agissoit n'étoit que pour un certain nombre, & qu'il lui resteroit encore suffisamment de troupes pour représenter avec dignité; ce Prince, qui joignoit à ses autres défauts beaucoup de passion pour l'argent, consentit volontiers à la proposition de son Ministre. Le Calife trouva dans cette réforme une épargne considérable; car on congédia près de soixante & dix mille hommes, que le prédécesseur d'Al-Cami avoit rassemblés & disciplinés avec d'autant plus de peine, que depuis la décadence de la dignité califale, on ne savoit presque plus à Bagdet ce que c'étoit que d'avoir des troupes reglées.

Le perfide Visir mit le comble à

Mostazem. sa trahison, en dispersant les principaux Officiers, qui étant employés dans les troupes que l'on réformoit, fe trouvoient alors fans occupation. Il leur fit donner des commissions assez avantageuses dans des endroits éloignés de Bagdet, afin qu'ils ne fussent pas à portée de donner des conseils au Calife, lorsque le tems qu'il avoit résolu pour sa perte seroit arrivé.

Hégire 6,3.

Progrès d'Holagu.

Pendant que cette indigne manœu-Erecht. 1255. vre se tramoit à Bagdet, Holagu avec ses Tartares subjuguoit les provinces éloignées, & portoit la terreur par-tout où il passoit. Après avoir réduit les peuples qu'il avoit trouvés au-delà de l'Oxus, il traversa ce fleuve & entra dans l'Irak Persique, dans le dessein d'y exterminer les Assassins ou Ismaëliens, qui étoient établis depuis long-tems dans le Gebal, ou pays de la Montagne.

Hégire 654. Ere C'11. 1256.

Calife à l'.ider pour exterminer les Affailins.

Ce sut de-là que le Général Tartare écrivit à Mostazem, pour le prier il sollecte le de se joindre à lui, afin de détruire entièrement la Secte impie des Ismaëliens, que tous les Souverains devoient avoir en horreur, à cause des assassinats fréquens qu'ils comDES ARABES. 425

mettoient depuis plus de cent ans Mostazem. qu'ils s'étoient établis dans l'Irak Ere Chr. 1256.

Persique.

Le Calife qui ne se mêloit pas de ses propres affaires, n'eut garde de se prêter aux sollicitations d'Holagu. D'un autre côté, le Visir qui ne cherchoit qu'à le mettre mal avec le Tartare, confirma Mostazem dans son resus, & il sut même cause que ce Prince répondit au Général Tartare d'une maniere peu obligeante.

Holagu ne parut pas d'abord fort extinction de sensible au resus du Calife. Il ne la dynastie des lsmaëliens, ou

pensa qu'à saire réussir son expédi-Assassires, tion contre les Ismaëliens; & en effet, il les attaqua avec une telle sureur, qu'il se rendit en peu de tems maître de plusieurs de leurs places, malgré la résissance qu'il rencontra dans la plupart. Le Prince qui regnoit alors dans ce pays s'appelloit Rokneddin-Khuz-Schad, sils d'Alaëddin-Mohammed, qui avoit regné pendant trente-cinq ans.

Il n'y avoit qu'un an que Rokneddin étoit sur le trône, lorsque les Tartares firent irruption dans ses Etats. Après avoir fait tous ses efforts pour les repousser, & avoir 426 HISTOIRE

MOSTAZEM. Hégire 654. Ere Chr. 1255.

perdu près de douze mille hommes de ses troupes, il alla se résugier dans son château de Maïmoun, où le Tartare qui le poursuivoit mit le siège en arrivant.

Rokneddin, après tant de pertes, ne se sentant pas assez fort pour résister à une puissance si formidable, prit le parti de se rendre. Holagu entra donc victorieux dans le château; & le Prince s'étant remis prisonnier entre ses mains, ce Général l'envoya à Mangu-Kan qui étoit alors dans le Kathai: mais on ne lui donna pas le tems d'aller si loin. Dès que l'Empereur fut informé de la victoire que ses troupes venoient de remporter, & du prisonnier qu'on lui envoyoit, ce Prince qui ne se soucioit point de le voir, donna ordre qu'on allât au-devant, & qu'on le mît à mort sur le champ. Cet ordre sur exécuté dans le tems que le malheureux Rokneddin entroit dans la Tranfoxane. C'est dans sa personne que finit la dynastie des Ismaëliens, qui subsistoit depuis environ 170. ans.

Holagu resta quelque tems dans le pays de Gebal, pour visiter exactement cette nouvelle conquête, & DES ARABES. 427

aussi pour laisser rafraîchir ses trou- MOSTAZEM. pes qui avoient extrêmement besoin Hégire 655. de repos. Pendant ce tems-là il médita de nouvelles expéditions, & projetta d'aller directement à Constantinople, pour en faire le siége. Ce Prince ayant communiqué son projet à l'astronôme Nassireddin, qui étoit toujours à sa suite, celui-ci l'en détourna; & le faisant ressouvenir du procédé que le Calife avoit eu à son égard, lorsqu'il lui avoit demandé du secours contre les Ismaëliens, il anima ce Prince contre Mostazem, & le détermina à porter fes armes contre lui.

Le Tartare fut encore bien plus Holagus'arconfirmé dans son projet, par une proche de lettre qu'il reçut du Visir Al-Cami. Bagdet. Ce traître l'instruisit de la réforme

qui avoit été faite dans les troupes, & de la facilité qu'il trouveroit à se rendre maître de Bagdet, s'il se dépêchoit d'en faire les approches.

Holagu qui étoit alors dans les environs d'Hamadan, quitta ce pays, & entra avec ses troupes dans l'Irak Babylonienne, province où est situé Bagdet. Au bruit de son arrivée, plusieurs Seigneurs Musulmans se Hégire 655. Ere Chr.1257.

MOSTAZEM. rendirent dans cette ville, & se joignant aux Grands de la cour, ils presserent vivement le Calife de donner des ordres pour une bonne défense; mais ce Prince, qui n'écoutoit que son Visir qui le trahissoit, ne daigna pas prendre aucune mesure. Il fit plus : Holagu lui ayant écrit pour lui faire des reproches, au sujet du refus qu'il avoit fait de lui donner du secours contre les Ismaëliens, Mostazem, par le conseil de son Visir, répondit à ce Prince avec une hauteur qui acheva de le perdre dans l'esprit du Tartare. Il le menaçoit de la colère de Dieu & de la sienne, pour avoir eu la hardiesse de mettre le pied fur ses terres.

Abulfarage fait mention d'une autre lettre qui fut envoyée de Bagdet au camp des Tartares. Elle étoit adressée à un Officier Musulman, qui ayant été fait prisonnier par les Tartares, & voyant que le Calife ne pourroit jamais lui résister, avoit écrit à ses amis de penser à leur sureté, & d'engager le Prince à se soumettre à Holagu. Voici la réponse qu'on lui fit : Qui est donc cet Holagu, & quelle autorité a-t-il sur la DES ARABES.

maison des Abbassides? Ils tiennent Mostazems de Dieu la puissance souveraine. Qui leur fait la guerre ne peut pas réussir. Si Holagu avoit voulu la paix, il ne seroit pas entré sur les terres du Calife, & n'y auroit pas commis tant de désordres. S'il souhaite qu'on lui accorde la paix, qu'il retourne à Hamadan, & nous ferons nos efforts auprès du premier Ministre, asin qu'il Supplie en sa faveur le Commandant des fidéles, qui aura peut-être la clémence de lui pardonner.

Holagu indigné d'une réponse Hégire 656. aussi insultante, sit aussitôt marcher ses troupes du côté de Bagdet. Il les partagea en deux corps, dont l'un prit la route du désert qui conduisoit à cette capitale, & il se mit en chemin d'un autre côté avec le

gros de ses troupes.

Les Grands de l'Etat, qui étoient Le Visir con-plus inquiets que le Calife sur leur le Calife. situation, ne furent pas sitôt informés des mouvemens de l'armée ennemie, qu'ils allerent trouver ce Prince pour réitérer leurs follicitations, & le supplier de donner ses ordres pour la défense de sa capitale. Mais le Visir qui voyoit sa trahison

HISTOIRE

Hégire 656.

MOSTAZEM. sur le point de réussir, continuoit Ere Chr. 1258, toujours à inspirer une fausse sécurité à ce Prince, & lui confeilloit de ne point se laisser prévenir par les clameurs de ceux qui l'approchoient, parcequ'après tout, disoit-il, quand même les Tartares entreroient dans Bagdet, les femmes & les enfans seroient seuls capables de ruiner leurs troupes, en les assommant à coups de pierres de dessus les terrasses des maisons.

L'indolent Mostazem se rassura donc sur la parole de son Visir : cependant, pour faire cesser les murmures des Officiers, il en nomma deux principaux, à qui il donna pouvoir de prendre des troupes, & de faire tout ce qu'ils jugeroient à propos pour la défense de la place. Pour lui, il ne voulut plus qu'on l'interrompît davantage, & il se renferma dans l'intérieur de son palais avec ses femmes & ses amis de débauche, & y passa son tems dans une sécurité aussi grande que si tout eût été tranquille.

L'armée du Calife est déoruite.

Les Généraux que ce Prince venoit de nommer, voulant profiter du partage qu'Holagu avoit fait de ses troupes, cherchoient à en battre DES ARABES. 431

du moins une division. Ils se mirent Mostazem. en campagne avec environ dix mille Hégire 656. hommes, & allerent à la rencontre des Tartares, qu'ils trouverent sur le bord du Dagiail, autrement nommé le petit Tigre. Il y eut dans cette occasion un combat très-rude, dans lequel la victoire resta indécise, la nuit ayant séparé les combattans. Les troupes du Calife s'attendoient à reprendre l'action le lendemain avec une nouvelle vigueur; mais les Tartares s'étant apperçus que leurs ennemis étoient mal postés, ils travaillerent pendant toute la nuit à couper une des digues de l'Euphrate, & inonderent le camp ennemi de façon, que la plupart des troupes furent submergées, & le peu qui échappa de cette subite inondation, sut aisément taillé en piéces par les Tartares.

Cette défaite fut annoncée à Bag- Holagu affire det presqu'en même tems qu'Holagu se Bagdet. arriva en présence de cette place avec le gros de son armée. Le Calife ne sut pas plus ému de cette nouvelle, que si on lui eût parlé d'une chose absolument indifférente. Ce Prince aveuglé par ses passions, & par la consiance qu'il avoit dans son

Mostazem. Hégire 656. Ere Cht. 1258.

Visir, demeura toujours dans une stupide tranquillité, persuadé que la place étant forte par elle-même & bien peuplée, se défendroit facilement contre l'ennemi. En effet les Visirs précédens avoient tellement eu soin de faire fortifier Bagdet, qu'il n'étoit pas nécessaire de beaucoup de monde pour en fermer l'entrée aux ennemis. Il y parut bien dans cette conjoncture, puisque malgré la disette de gens de guerre, les bourgeois avec le peu de garnison qu'il y avoit, suffirent pour tenir les Tartares en échec pendant deux mois entiers.

De nouvelles recrues de Tartares étant venues renforcer l'armée de Holagu, il étoit immanquable que la place ne fût bientôt forcée: mais le nombre des troupes devint préjudiciable aux affiégeans, & ils fe virent à la veille d'être obligés à lever le siége.

La confiance que le Général avoit eue d'emporter Bagdet d'emblée, l'avoit empêché de contenir ses soldats aux approches de cette place, de sorte qu'ils avoient ravagé & brulé tout ce qu'ils avoient trouvé sous

leurs

DES ARABES. 433

leurs mains depuis leur entrée dans Mostazem.
l'Irak. Ainsi on ne pouvoit plus Hégire 656.
compter de trouver nulle part ni
grains ni sourages, ni même aucune
herbe; situation désespérante pour
une armée qui ne consistoit qu'en
cavalerie. Elle dépérissoit à vue d'œil
faute de subsistance, & ensin on tomba dans une telle disette, que Holagu se vit avec douleur dans la honteuse nécessité de saire retraite.

Dans le tems que ce Prince s'oc- Amram indicupoit de son délespoir, il reçut de que à Holagu la maniere la plus inopinée, une nou-de vivres, velle consolante qui releva entièrement ses espérances. On lui remit

ment ses espérances. On lui remit entre les mains une lettre qu'on avoit lancée dans le camp, au moyen d'une fléche à laquelle elle étoit attachée. Cette lettre lui étoit adressée, & elle portoit que s'il vouloit envoyer à Bagdet demander un nommé Ebn-Amram, il trouveroit bientôt le moyen de faire subsisser ses troupes pendant plus d'un mois.

Cet Amram n'étoit qu'un simple esclave qui hasardoit cette démarche, pour tenter de réaliser un songe qu'il avoit eu l'année précédente. Cet es-

Tome IV.

434 HISTOIRE

Mostazem. Hégire 656. Ere Chr.1258.

clave appartenoit au Gouverneur d'Acoubah, ville à quelque distance de Bagdet, & c'étoit lui qui étoit chargé de lui gratter les pieds pour l'endormir : cet usage est assez ordinaire au Levant. Un jour qu'il s'aquittoit de cette fonction, il s'endormit pendant quelque tems, & ne se réveilla qu'à l'occasion d'un coup de pied que son maître lui donna. Amram lui sit humblement des excuses de la faute qu'il venoit de commettre, & lui ayant en même-tems demandé la permission de lui raconter un songe qu'il avoit eu : Je viens de rêver, dit-il, que la maison des Abbassides étoit prête à tomber, & que c'étoit moi qu'on avoit désigné pour commander dans Bagdet à la place du Calife.

Le Gouverneur, avec raison, ne sit pas grande attention au songe de son esclave. Amram lui-même ne saisoit pas beaucoup de sonds sur une idée aussi bisarre. Cependant il aimoit à s'en amuser, & trouvoit ainsi dans son imagination une ressource qui lui faisoit supporter patiemment la dureté de sa situation présente.

DES ARABES. 435

Cette idée se réveilla bien autrement Mostaness. l'année suivante, lorsqu'il vit les Tar- Hégire 636. tares se disposer à attaquer Bagdet; le bouleversement que faisoient ces peuples dans les provinces dont ils l'emparoient, lui fit naître l'espérance le voir changer sa condition. Comme au reste, quelque révolution qui arrivât, il ne pouvoit pas être plus mal qu'il l'étoit actuellement, il ne crut pas risquer beaucoup de s'échapper de chez son maître, & d'aller se renfermer dans Bagdet. Il vit avec une grande satisfaction les avantages que les Tartares remporterent d'abord sur les troupes du Calife, & il fut au contraire mortellement affligé, lorsque le bruit se répandit dans Bagdet que la disette de vivres & de fourages alloit bientôt débarrasser la ville des troupes qui l'assiégeoient. Ce sut ce qui lui sit prendre le parti de se servir du moyen que je viens. de rapporter, pour annoncer à Holagu une nouvelle qui le mettroit en état de continuer le siège.

Aussitôt que ce Général eut reçu la lettre d'Amram, il ne manqua pas de l'envoyer demander dans la pla-

T ij

HISTOTRE 436

MOSTAZEM. ce. Comme on ne se défioit point Prachr. 1258, de cet esclave, & que d'ailleurs on comptoit de jour en jour sur le départ prochain des Tartares, on ne fit pas difficulté de satisfaire à la de-

mande d'Holagu.

Amram ayant été conduit en présence de ce Général, le tira en effet d'inquiétude par la découverte qu'il lui sit des provisions considérables. qui étoient cachées à Acoubah dans des espéces de cîternes. Holagu chargea à l'instant quelques Officiers de confiance d'aller avec cet esclave, pour examiner si ce qu'il venoit de dire étoit vrai. On trouva que le rapport étoit fidéle. Amram leur montra des cîternes profondes, dans lesquelles on avoit serré une quantité prodigieuse de grains, qui sournit abondamment aux Tartares de quoi les dédommager de la disette affreuse dans laquelle ils étoient depuis quelque tems. Holagu charmé de cette découverte, garda Amram auprès de lui, & l'affura qu'il ne tarderoit pas à lui donner des preuves signalées de sa reconnoissance.

L'abondance rétablie dans le camp

DES ARAEES. 487

des Tartares, sit renaître leur coura- Mostrazione. On reprit les attaques, & on les Hégire 616. poussa avec une vigueur qui réduisit bientôt la place aux extrémités. Les assiégés se désendirent toujours avec beaucoup de valeur. Aboubecre, sils du Calife, se signala entre autres à la tête des troupes, & repoussa plusieurs sois les Tartares; mais ce Prince ayant été tué à la désense d'une des portes de la ville, sa mort jetta la consternation parmi les habitans, & dès-lors on ne sit plus que de soibles efforts.

Al-Cami voyant sa trahison sur le Le visit se point d'avoir son entier succès, ne rend auprès voulut point risquer de rester dans une place qui ne devoit pas tarder à être prise d'assaut. Il sortit donc de Bagdet avec ses deux ensans & plusieurs de ses amis, & alla droit au camp des Tartares trouver Holagu, qui le reçut avec amitié, & lui promit sa protection pour la suite.

A l'égard de Mostazem, on n'entendit nullement parler de lui dans ces extrémités. Ce Prince abruti par les plaisirs & les débauches, passoit tranquillement ses jours dans l'inté-

T iij

438 HISTOIRE

Mostazem. rieur de son palais, sans s'inquiéter Hégire 656. EreChr. 1258. du malheur affreux qui menaçoit sa personne & son Empire.

Bagdet est

Ce malheureux Prince fut cruelleprise d'assaut, ment puni de sa lâcheté & de son indolence. Holagu ayant sait donner un assaut général, la place sut emportée. On se saissit du Calife que l'on amena à Holagu; & ce Général le fit garder à vue, jusqu'à ce qu'il eût exercé sur Bagdet les horreurs dont il l'avoit menacée. Il abandonna la ville au pillage pendant sept jours entiers, durant lesquels les Tartares furent étonnés eux-mêmes des prodigieuses richesses qu'ils trouvoient de toutes parts. Le pillage cessé, Holagu nomma Amram pour commander dans Bagdet, & dans toutes les dépendances de cette place. Ainsi se vérifia le songe que cet esclave avoit fait l'année précédente.

Molagu fait périr le Calife & son fils.

On tint ensuite conseil sur la conduite que l'on tiendroit à l'égard de Mostazem, & il sut décidé qu'on le feroit mourir avec le fils qui lui restoit. On commença donc par égorger le jeune Prince; mais le Calife fut traité avec plus de cruauté &

d'ignominie. On l'empaqueta dans Mostazem. un feutre, où il fut lié très-étroite- Ere Chr. 1258.

ment; & dans cet état on le traîna impitoyablement par toutes les rues de la ville, jusqu'à ce qu'il fût expiré. D'autres disent que le fils de Mostazem essuya le même traitement. Il y en a qui rapportent qu'Holagu imagina un autre genre de mort pour ces Princes: ce fut de faire passer sur eux son armée entière, & de les écrafer sous les pieds des chevaux. D'autres enfin disent que Mostazem voyant Bagdet en proie à la fureur des Tartares, crut pouvoir fléchir Holagu en allant au-devant de lui vêtu d'un manteau \* qui avoit appartenu à Mahomet, & portant dans la main le bâton du Prophéte; mais cet appareil ne servit de rien. Le Général Tartare lui sit ôter le manteau & le bâton, & ordonna qu'ils feroient brulés dans un bassin, & que les cendres seroient jettées dans le Tigre: ce n'étoit point par mépris, dit-il alors, mais par respect, & pour empêcher que ces précieuses

T iv

<sup>\*</sup> Voyez l'histoire de ce manteau, Tom. 1. de cette Histoire, pag. 37.

HISTOIRE 440

Hégire 656.

Mostagem reliques ne fussent profanées par ArcChr. 1218. des impies. Ensuite il fit traîner l'infortuné Calife par les rues de Bagdet jusqu'à ce qu'il expirât.

C'est ainsi que termina ses malheureux jours un Prince qui, par son faste ridicule, aussi-bien que par sa vie molle & voluptueuse, avoit également deshonoré le trône & l'humanité. Il fut le dernier des Abbassides, & le dernier Calife des Musulmans.

Car on ne compte point au nombre des Califes un certain Ahmed. que les Mammeluks proclamerent en Egypte trois ans après, sous le nom de Mostanzer-Billah. Ils le disoient fils de Dhaher-ben-Nasser l'Abbasside, & assuroient qu'il s'étoit sauvé heureusement de Bagdet, dans le sems que cette ville avoit été saccagée par les Tartares. Bibars, qui étoit alors Sultan des Mammeluks, le fit reconnoître en Egypte, où ce Calife eut des successeurs qui formerent ce qu'on appelle la seconde dynastie des Abbassides; si cependant on peut donner le nom de dynastie à une suite de Princes qui n'euDES ARABES. 441

rent ni Etats ni aucune autorité tem- Mostazine, porelle, & qui ne furent uniquement Erecht. 1258. regardés que comme chefs de la religion. Cette prétendue dynastie sub-sista jusqu'à la fin du regne des Mammeluks, qui arriva l'an de l'Hégire 923. & de J. C. 1517. lorsque Sélim I. du nom, Empereur des Turas Othmanides, réunit l'Egypte entière à son Empire.

FIN.

# TABLE DES MATIERES

Contenues dans ce quatriéme Volume.

### A.

A BDALLAH-BARIDI veut obliger le Calife à lui donner la charge d'Emir, 26. & suiv. Il le poursuit à Mossul, & est défait par les Princes Amadanites, 27. & suiv.

ABDALMELEK I. Prince des Samanides,

107.

ABDALMELEK, neuviéme Prince des Sa-

manides, 111. 112.

Abou-Ali forme une conspiration pour détrôner Mostanged son frere, 231. & suiv.

ABOUBECRE-MOHAMMED. Voyez AKS-

CHID.

ABOUTECRE, fils du Calife Mostazem, se déclare pour les Sunnites, 418. Conduite qu'il tient à l'égard des Schiites, Ibid. Il est tué à la désense de Bagdet, 437.

ABOUL-HASSAN-ALI-BEN-ABDALLAH.

Voyez Saiff-Aldoulat.

ABOUL-HASSAN-BEN-JAHIA-ALZEIDI, un des Princes Alides, 46.

DES MATIERES. 443

ABOU-MANSOR s'empare de la Perse. & en est chasse, 126. Il est fait prisonnier, IZI.

ABOU - MOHAMMED - HASSAN. Voyez

NASSER-ALDOULAT.

ABOU-MOHAMMED-OBE'IDALLAH. SUrnom qu'il prit, 50.

ABOU-SALEM. Voyez CARABA. (Ebn)

ABOU-THAHER, chef des Karmates, fait un traité avec l'Emir Raik, 7.

ABRUFAZE, Prince parent des Hamadanites, est enlevé par les Grecs, & conduit à Constantinople, 53.

ABU-ALI-CHOSRU , Prince Bouide . s'attache à la fortune des Selgiucides,

13 I.

ABU - ALLAH, Gouverneur d'Emesse, est battu & fait prisonnier par les Karma-

tes, 52.

Abu-Calangiar succéde à Gélaleddoulat, & désigne pour son successeur Malek-al-Rahim, 125.

ABU-KASSEM-SOLIMAN, Vifir de Rha-

di, 22.

ABUL-HASSAN-HAMED regne fur une

partie de la Perse, 85.

ABUL-PHARAI, savant distingué sous le regne de Caïem, 151.

Abul-Rihan-al-Birumi, savant sous

le regne de Caiem, 150.

Abu-Nasser fait mourir Samsam-Aldoulat, 97. Il perd une bataille & s'enfuit, Ibid. Il est affassiné, 98.

ABU-OBAIDA-AL-JUZIANI, favant sous

le regne de Caiem, 150.

ABUTAGLEB enferme son pere dans un château, & s'empare du gouvernement, 63.

ADEL est chargé de commander en Egypte en l'absence de Salaheddin, 267. Il porte Azis à déclarer la guerre à son frere, 322. Il se fait céder les places dont Azis s'étoit emparé sur Asdhal, 323. Il prend Joppé sur les Chrétiens, 324. Il s'empare de l'Egypte sur Asdhal, 326. Sa mort, 369.

ADHADEDDULAT, ou ADADELDULAT, est appellé à la succession d'Amadeddulat, & reçoit l'investiture du Calise, 55. Én suiv. Il aide Azzeddoulat à se rétablir dans Bagdet, 75. Il lui sait la guerre, 76. Én suiv. Il devient Emir, 75. Ce qu'il sit pour le bien public, Ibid. Én suiv. Distinctions dont il est honoré, 81. Én suiv. Sa

mort, 83. Son caractère, 84.

ADHED, Calife Fatimite, monte sur le trône d'Egypte, 230. Ses démêlés avec ses Visirs, 237. Il implore le secours de Noureddin contre Schauer, Ibid. & suiv. Titres dont il honore Schirkoueh, 239. Il mande Salaheddin, & lui donne le commandement en Egypte, 240. Sa mort, 242.

AFDHAL, fils de Salaheddin. Son caratère, 322. Il est dépouillé d'une partie de ses Etats, 323. Lettre par laquelle il invite Nasser à lui donner du secours, 324. É suiv. Après la mort d'Azis, il est proclamé Sultan en Egypte, 326. Il est chassé de cette province par Adel, Ibid.

Ahmed reçoit une députation des habitans de Bagdet, 37. Il est reçu dans cette ville, sans opposition, 38. Éniv. Il y reçoit du Calife le nom de Moezed-dulat, 40. Voyez Moezed-DULAT.

DES MATIERES. 445

Aiaz, Gouverneur du Kusistan, donne des troupes à Barkiarok pour se rétablir, 185. En suiv. Il est tuteur de Malek-Schah II. 190.

Ajour donne son nom à la Dynastie

des Aloubites, 239.

Aïoubites. Etablissement de cette Dynastie en Egypte, 243. & suiv. Son extinction, 411.

AKSANKOR s'unit à Ildighis pour détrôner Mohammed, & mettre à sa place Soli-

man-Schah, 221.

AKSCHID. Son origine, & son véritable nom, 16. Il s'établit Souverain en Egypte, Ibid. Il s'empare de la Syrie, 17. Précautions qu'il prenoît pour se garantir des embuches qu'on auroit pu lui tendre, Ibid. Il sait la guerre à Raïk, & ensuite s'accommode avec lui, 18. & furv. Il oblige les Catholiques de s'accorder avec les Jacobites, 21. Il avertit Motaki de se tenir sur ses gardes vis-à-vis de Tozun, 31. Il lui donne un asyle dans ses Etats, 34. Sa mort, 49.

Aksis reçoit ordre de marcher à Damas, & prend cette place, 156. & suiv.

ALAEDDIN, Prince de Termed, est proclamé Calife dans les états de Moham-

med , 333.

ALAEDDIN, Sultan de Roum. Députation qu'il fait à Octai, & réponse qu'il en reçoit, 364. Il se brouille avec les Aïoubites, & invite le Pape à leur faire la guerre, 380. Sa mort, 381.

Alaeddin-Mohammed, regne trenteeing ans sur les Ismaeliens, 425. & suiv.

AL-EMAN-PHALCRODIN-TAZIS, favant

qui se distingua sous le regne de Monstanser, 389.

ALEXIS III. s'empare du trône de Constantinople, & en est chassé, 382. & suiv.

ALEXIS IV. est associé au trône de son

pere, 383. Il est tué, Ibid.

ALEXIS-DUCAS, surnommé Murtzusse, s'empare de l'Empire de Constantinople, & fait périr Alexis, 383.

ALI, petit-fils d'Akschid, est reconnu

Sultan d'Egypte, 67.

AL-MALEK-AL-SALED-ISMAEL succède à Noureddin, 248. Il est attaqué par Salaheddin, & se retire à Alep, 249. Sa mort,

259.

ALP-ARSLAN vient au secours de Thogrul-Beg, contre Ibrahim, 134. Il lui succéde après sa mort, 139. & suiv. Il marche contre les Grecs, 140. Il demande la paix à l'Empereur, qui la resuse, 141. Il le bat & le fait prisonnier, 142. Sa générosité à l'égard de ce Prince, 143. & suiv. Il désigne Malek-Schah pour son successeur, & part pour le Turquestan, 145. Il attaque le château de Berzem, 146. Il est tué, 147. Son épitaphe, 148.

ALPHTEGHIN. Son origine & ses commencemens, 107. Il se fait reconnoître souverain à Gazna, 108. Sa mort, Ibid.

ALTOUNKAN, Roi du Kathaï, est désait par Octaï, & s'enserme dans Namkink, où il se brule dans son palais, 366.

Amadeddulat, Prince Bouide. Quand

il reçut ce nom, 40. Sa mort, 55.

AMARAH-BEN-ALI-AL-JEMINI est pro-

clamé Calife en Egypte, 246.

AMER succède à Mostali Calife d'E-gypte, 193. Sa mort, 204.

DES MATIERES. 447

ANZAR se révolte contre Barkiarok, 181. Il est assassiné, 182.

Arslan-Schah est assassine, 180. Assassins. Voyez Ismaeliens.

ATABEK. Différentes Dynasties des Ata-

beks , 202. & suiv.

rissoit sous le regne de Caiem, 150. &

Azis succéde à Moëz son pere, 92. Ce qu'il écrit à un Calife Ommiade en Espagne, 102. Réponse qu'il reçoit, 103. Sa mort, 104. Trait de modération qu'Abulfarage rapporte de ce Prince, 105.

Azis, fils de Salaheddin, son caractère, 322. Il s'empare sur son frere de plusieurs places, qu'il céde à Adel, 323. Sa mort,

325.

AZZEDDOULAT succède à Moëzeddulat son frere, 63. Il reçoit l'investiture du Calife, 65. La révolte des Turcs l'oblige à sortir de Bagdet, 74. Il est poursuivi & a du désavantage, Ibid. & suiv. Il est joint par son cousin & rentre dans Bagdet d'où les Turcs s'étoient retirés, 75. Guerre entre lui & Adadeldoulat, 76. & suiv. Il est tué, 78.

B.

BAHA-ALDOULAT, fils d'Adadeldoulat, devient Emir, 89. Il céde la Perse à Sasam-Aldoulat, 90. Il détrône le Calise Thai, 90. É suiv. Il fait proclamer Ahmed, qui prend le nom de Cader, 91. Il lui sait serment de fidélité, 95. Il venge la mort de son frere Samsam-Aldoulat, & s'empare de la Perse, 97. É suiv. Sa mort, 98.

BARKIAROK succéde à Malek-Schaft, & prend le titre d'Emir-al-Moumenin, 171. Il est surpris par la Sultane sa belle-mere, & fait prisonnier, 172. Il s'échappe, & oblige la Sultane à le reconnoître, Ibid. & Juiv. Il reçoit l'investiture de Mostader, 176. Il est attaqué par un de ses parens, 177. Il se retire auprès de Mahmud, Ibid. Il est arrêté, 179. Îl succéde à Mahmud, & se venge de Takasch, 179. Il s'empare du Khorassan, 180. Affaires qui lui sont suscitées par son Visir, 182: 6 suiv. Sédition qui lui fait perdre l'Irak, 183. & saiv. Il se sauve auprès d'Aiaz qui lui donne des troupes; 185. & suiv. Il remporte plusieurs avantages sur Mohammed, 186 & suiv. Il tranche la tête à Mouiad, 188. Traité qu'il fait avec Mohammed, 189. Sa mort; 195:

BARIDIENS. (les) Origine de cette famille, 26. Voyez ABDALLAH-BARIDI.

BASSA-SIRI. Son différend avec le Vistr du Calife, qui l'oblige à quitter Bagdet, 127. Il obtient du secours des Fatimites, Ibid & suiv. Il ravage les environs de Bagdet, 128. A l'arrivée de Thogrul-Beg, il s'en éloigne, 129. Ses mouvemens contre Thogrul-Beg, 132. & suiv. Il s'empare de Bagdet, dépose Caiem & fait proclamer Mostanser, 134. & suiv. Il est tué, 137.

BATINE'ENS. (les) Qui ils sont, 168.

& suiv note.

BAUDOUIN IV. marie sa sœur au Comte de Montserrat, 269. Sa mort, Ibid.

BAUDOUIN, Comte de Flandre, est mis fur le trône de Constantinople par les Chrétiens, 384. DES MATIERES. 449

BAUDOUIN succède à son pere Robert de Courtenai, 384. Collégue qui lui sur donné, 385. Il vient en France demander du secours contre les Grecs, 386.

BEIRAM-BUIUK, fete chez les Musulmans, 360. note. BEIRAM-KUTSCHUK, au-

tre fête, Ibid.

BEN-Dissa, chef des Fatimites, 101. BIGOU, Prince Turc, fait élever Selgiuk, 115. Sujet de la colère qui l'anime contre lui, 116.

Boe'mond est fait Prince d'Antioche, 215. note. Il est tué dans un combat,

218.

Bouides. (les) Extinction de cette Dy-

nastie, 131.

Bouillon (Godefroi de ) devient Roi de Jérusalem, 215. note. Son tombeau est détruit par les Khouaresmiens, 403.

Bourgogne (le Duc de) s'avance vers Gaza, avec une partie de l'armée Chré-

tienne, & est défait, 397.

BRIENNE (Jean de) est élu tuteur & collégue du jeune Empereur Baudouin, 384, & suiv.

C.

CABRA (Jean) est député au Pape par

le Sultan de Koum, 380.

CADER est proclamé Calife, 91. Il sait un songe dans lequel Ali lui annonce qu'il sera Calise, 93. & saiv. Il reçoit le serment de sidélité de l'Emir, & sait son entrée dans Bagdet, 95. Il épouse la fille de Baha-Aldoulat, 96. Il dispose de la charge d'Emir-al-Omara, 100. Son maniseste contre les Fatimites, 101. Il défigne son successeur, 103. Sa mort, Ibid. CADHI. Ce que c'est chez les Musul-

mans, 262. note.

Cafor est nommé Régent par Akschid, 49. Il chasse Saist-Aldoulat de Damas, dont il s'étoit emparé, 51. Il resourne en Egypte, 52. Il gouverne souverainement en Egypte jusqu'à sa mort, 65. És suiv.

CAIEM, Calife Fatimite. Sa mort, 50. CAIEM est désigné par Cader pour lui succéder, 103. Il parvient à la couronne; son caractère, 123. Il implore le secours de Thogrul-Beg, 128. Il le reconnoît pour Emir, 132. Il est déposé par Bassa-Siri, 134. Il informe Thogrul-Beg de sa situation, 135. Il est rétabli, 136. Il consent à donner sa fille en mariage à Thogrul-Beg, 138. Titres qu'il donne à Malek-Schah, 148. És suiv. Sa mort, 149.

CAIRE (le.) Fondation de cette ville,

69.

Calendrier Persten, (Réformation

du ) 155. & suiv.

CALIFE. Affoiblissement de la puissance des Califes, 12. & suiv. 35. 45. & suiv. 99. & suiv. 149. Ils reprennent un peu d'autorité, 198. & suiv. 219. Ils cessent d'être reconnus en Egypte, 68. Salaheddin les y sait proclamer, 242.

CAMEL. Voyez MALEK-AL-CAMEL.

CARABA (Ébn ) savant célébre sous le regne de Mostanser, 390.

CARACTERES arabes modernes: à qui

l'invention en estattribuée, 10. note.

CHATILLON, (Arnaud de ) Cruautés qu'il exerce à l'égard des Musulmans.

DES MATIERES. 451 267. & Suiv. Il est fait prisonnier, 273. II est tué par Salaheddin, 275.

COBLAÏ est envoyé par Mangu-Kan vers l'Orient, pour y faire des conquêtes,

420.

COMNENE (Alexis.) Son inquiétude à l'arrivée des Croisés dans ses Etats, 214. note.

CONRAD, fils de l'Empereur Frédéric, ses droits sur le Royaume de Jérusalem, 375.

COTHBEDDIN, fils des Zenghi, 217. COTHBEDDIN-KIMAR abuse de l'autorité que le Calife lui avoit donnée, 251. Il forme le dessein de se saisir du Visir, & fait piller sa maison, 252. Comment il est puni de son attentat, 253.

Courtenai (Pierre de ) est élu Em-

pereur de Constantinople, 384.

Courtenai (Robert de) succède à

Pierre de Courtenai son pere, 384.

CROISE'S. Voyez Godefroi de Bouil-Lon. Lusignan. Montferrat. Fre'de'-RIC. S. Louis. &c.

# D.

DAHER, Calife Fatimite, succède à Ha-

kem, 107.

DAMIETTE est assiégée & prise par les Chrétiens, 370. & suiv. Elle est reprise par le Sultan d'Egypte, 373.

DAOUD-EBN-MAHMOUD prend le parti du Calife Rasched contre Massoud, 207.

& Juiv.

DHAFER, Calife Fatimite en Egypte, 230.

DHAHER succède à Nasser son pere; 355. Particularité qu'Abulsarage rapporte de la vie de ce Prince, 1bid. & suiv. Ce qu'il sit pendant le court espace de son regne, 356. & suiv. Sa mort, 357.

DOBAIS-EBN-SADEKAH dissipe une conspiration formée contre le Calife, 196. Il favorise celle de Thogrul, Ibid. & suiv.

## E.

EBN-CASSAB, Visir de Nasser, dissipe la révolte du Khousstan, 309.

EBN-Ne'JAS, Ingénieur Musulman, invente de nouveaux seux d'artifice, 287.

Elbatith (Joseph) engage les habitans de Jérusalem à traiter avec Salaheddin, 278. & suiv.

EL MACIN, auteur Arabe: particula-

rités sur son histoire, 1931 & suiv.

EMIR-AL-OMARA. Institution de cette charge par le Calife Rhadi, en faveur de Raik, 6. Puissance que cette charge donnoit à ceux qui en étoient revêtus, *Ibid.* Accroissement de la puissance des Emirs, 13. 23. 35. Cette charge devient héréditaire, 36.

Eurichius, Patriarche d'Alexandrie: fon véritable nom, & sa mort, 20.

Suiv.

Ezzedin Massoud, héritier d'Al-Malek, se défend avec succès dans Mossul contre Salaheddin, 259. Il fait un traité avec Salaheddin, 260. Il céde à Omadeddin la principauté d'Alep, 261. F.

FACKHR-KL-MULK devient Vifir de Barkiarok, 181.

FAÏEZ, Calife d'Egypte, 231.

FAKAREDDIN s'oppose aux François qui vouloient passer le Nil, 407. Il est surpris

dans son camp & tué, 408.

FATIMITES (les) s'établissent en Egypte, 68. & suiv. Leur véritable origine, 101. Anéantissement de leur puissance en Egypte, 273. & suiv.

FETES. Quelles sont les fêtes des Mu-

fulmans, 360.

FRE'DE'RIC, Empereur d'Allemagne, vient au secours des Chrétiens de Palestine, & se noie dans le Cydne, 288.

FRE'DE'RIC., Duc de Suabe, prend le commandement des troupes Allemandes, après la mort de son pere, 291. Sa mort, 1bid.

FRE'DE'RIC II. Empereur, se rend en Palestine pour commander les Croisés, 374. Députation qu'il envoie à Camel, 375. Traité qu'il conclut avec ce Sultan, 376. É suiv. Motifs qui portent les autres Princes à désapprouver ce traité, 377. Il prend possession de Jérusalem, & retourne dans ses Etats, 378.

G.

GAÏATHEDDIN, Prince Gauride, est tué dans un combat, 328.

GAÏUK-KAN succède à Octai son pere, & est mis sous la tutelle de sa mere,

367. Mangu - Kan lui succéde, 419. Gauri (Hussain, ) fondateur de la Dy-

nastie des Gaurides, 327.

Gaurides. (les ) Puissance de cette Dynastie, 327. & suiv. Leur destruction, 328.

GAZNE'VIDES. Commencemens de cette Dynastie, 107. & suivantes. D'où ils

furent ainsi appellés, 113.

GE'BAL, OU PAYS DE LA MONTAGNE, Province occupée par les Ismaeliens, 425. O luiv.

GELALD-ALDOULAT, OU GELALEDDOU-LAT, commande dans l'Irak Arabique, 99. Son gouvernement sous Caiem, 124.

Sa mort, 125.

GELALEDDIN, fils aîné de Mohammed, soutient les efforts des Tartares, 342. Il se fait reconnoître Sultan à Gaznah, 345. Il est abandonné de ses troupes, & investi par les Tartares, 346. & (uiv. Il s'échappe en passant l'Indus à la nage, 348. & suiv. Il se rétablit dans ses Etats, 349. & suiv. Il en est dépouillé, 365. Il est tué, Ibid.

Genghiskan. Ses conquêtes jusqu'au tems où il déclara la guerre à Mohammed-Khouaresm-Schah, 338. note. Origine de la guerre qu'il déclara à ce Prince, 338. & suiv. Son caractère, 340. Il fait la guerre à Mohammed, 341. & suiv. Il fait investir Gélaleddin, pour s'emparer de sa personne, 346. & suiv. Ce qu'il dit le voyant échappé, 348. Il repasse en Tartarie, 349. Sa haine contre les Musulmans, 362. Etendue de sa puissance, 363. Sa mort , Ibid.

GIAFER-BEG s'empare du Khorassan,

DES MATIERES. 455 fecondé de son frere Thogrul-Beg, 120. & suiv. Cette province lui est donnée par son frere, 128. Sa mort, 134.

GIAUHAR. Son origine, 67. Il soumet l'Egypte aux Fatimites, Ibid. & suiv. Il

fait bâtir le Caire, 69.

d'avis qu'on resuse aux Selgiucides le pas-

sage par le Korassan, 119.

GUILLAUME, Archevêque de Tyr, engage les Rois de France & d'Angleterre à passer en Orient, 289. Il se rend auprès de l'Empereur pour le même sujet, 290.

#### H.

HAFEDH succéde à Amer en Egypte,

204. Sa mort, 230.

HAKEM, Calife des Fatimites en Egypte, succède à Azis, 106. Folies de ce Prince, Ibid. & suiv. Il est assassiné, 107.

HASNUM, Médecin d'Edesse, 390. HEBATALLAH, Visir d'un Prince Boui-

de, 93.

HENRI II. Roi d'Angleterre, a une entrevue avec Philippe-Auguste, où il s'engage à la Croisade, 290. Sa mort, 292. HENRI VI. Empereur d'Allemagne,

retient le Roi d'Angleterre prisonnier,

HENRI succède à Constantinople à son

pere Baudouin, 384.

HERMITE (Pierre) met les peuples en mouvement pour la premiere Croisade, 214. note.

Holagu est envoyé par son frere du

côté de l'Occident, pour y faire des conquêtes, 420. Il invite le Calife à le se-conder dans le dessein de détruire les Assassins, 424. Il extermine les Assassins, 425. & suiv. Il s'approche de Bagdet, 427. 429. Il assiége cette ville, 431. & suiv. Il met sin à la Dynassie des Abbassides, 438. & suiv.

Hospitaliers. (les) Leurs divisions avec les Chevaliers du Temple, 398. Ils engagent le Comte de Cornouaille & le Sultan d'Egypte à faire ensemble un trai-

té, 399.

I.

JACOUB-EBN-SAKLAND, Médecin de Damas, sous le regne de Mostanzer,

390.

IAKEM, un des principaux Officiers Turcs. Lettre qu'il reçoit, sous le nom du Calise, 9. Il s'avance vers Bagdet, désait Raïk, & oblige le Calise à le revêtir de la charge d'Emir, 11. & suiv. Origine d'Iakem, 13. & suiv. Il convoque les Grands de l'Etat, pour élire un successeur à Rhadi, 22. Il est confirmé dans sa charge d'Emir, 23. Il est assassiné, 24. & suiv.

IBER épouse Schagr-Aldor, & est en Egypte le premier Sultan de la Dynastie des Mammeluks, 413. Il ratifie le traité que son prédécesseur avoit fait avec saint Louis, ibid. Il n'en exécute pas les articles, 414. É suiv. Il reconnoit Mostazem

pour Calife, 416.

Ver la Dynastie des Samanides, 113.

IBRAHIM

DES MATIERES. 457

IBRAHIM, Prince Selgiucide, fait la guerre à Thogrul-Beg, 133. Il est défait,

fait prisonnier, & tue, 134.

ILDIGHIS se joint avec Aksankor pour venger la mort de Khazbek, 221. Ils détrônement Mohammed, & mettent Soliman-Schah à sa place, Ibid. & suiv. Ildighis engage le Calife à donner des troupes à Soliman, & joint ses troupes aux siennes, 224.

ILDIS s'empare de quelques provinces, après la mort de Schahabeddin, 331.

II kan, Roi du Turquestan, sempare du Khorassan, 112. Il en est chassé par

Mahmoud , Ibid. & Suiv.

IMAMAT. Division entre les Schiites & les Sunnites, au sujet de la personne à qui appartenoit le souverain Imamat, 417.

Josef-Cothual défend le château de Berzem, & est fait prisonnier, 146. Il tue Alp-Arslan, & est tué lui meme, 147.

Isaac L'Ange, Empereur de Constantinople, est détrôné, 382. Il est rétabli, & son fils Alexis lui est affocié, 383. Sa mort, Ibid.

Ismaeliens. (les) Extinction de leur

Dynastie, 425. 6 Juiv.

Ismael-Samani, second Prince des Samanides, 107.

K.

KARA-KATHAÏ-KURKAM, Roi des Tartares, perd une bataille contre Mohammed, 330.

KARMATIS. Voyez MUTRAFEK. Ils reportent à la Caabah la Pierre noire qu'ils

en avoient enlevée; , 6. 6 juiv.

Tom: IV. V

volte que sa mort occasionne, 221.

fuiv.

KHOUARESMIENS (les) sont chasses de leur pays, par les Tartares, & s'établissent en Palestine, d'où ils chassent les Chrétiens, 400. & suiv.

KHOUARESM-SCHAH. Voyez MOHAMMED-

KOTHBEDDIN.

KIAMI, Surintendant des finances de Barkiarok, souleve les Seigneurs contre lui, 183. Il est mis en pièces, 184.

KIZIL-ARSLAN se révolte contre Thogrul, & s'empare d'Hamadan, 311. Il gagne plusieurs Seigneurs de l'Irak qui déposent Thogrul, Ibid. & Juiv. Il prend la qualité de Sultan, 313. Il est assassiné, 314.

Koutlouk porte sa mere à empoisonner Thogrul, 315. Il est arrêté, puis misen liberté, 1bid. Il se lie avec le Roi du Khouaresm, & fait la guerre à Thogrul, 316. Il est désait, 317. Il tue Thogrul,

320.

L.

Le'opold, Duc d'Autriche, arrête le Roi d'Angleterre à son retour de la Terre-Sainte, 300.

Louis VII. Roi de France. Son expé-

dition en Asie, 216. note.

Louis (S.) Roi de France entreprend une croisade, & passe dans l'Isle de Chypre, 405. Il se rend maître de Damiette, 406. Il surprend les Sarrasins dans leur camp, 408. La maladie s'étant mise dans ses troupes, il songe à regagner DamietDES MATIERES. 459 te, 408. Son armée est taillée en pièces, & lui-même fait prisonnier, 409. Traité au moyen duquel il est mis en liberté, 410. É suiv. Il va à Acre, 413. Ses occupations pendant son séjour en cette ville, 414. É suiv. Il revient en Fran-

Lusignan. (Gui de) Comment il parvint à être Roi de Jérusalem, 269. Il est fait prisonnier, 273. Il est traité avec ménagemens, 174. 275. Il fait le siège d'Acre, 291. Le Royaume de Jérusalem lui est disputé par le Marquis de Mont-

ferrat, 294. & Suiv.

ce, 415.

#### M.

MAHADHEBEDDULAH, Prince Bouide auprès duquel Cader demeuroit, le complimente sur sa promotion au Califat, & l'accompagne jusque sur les frontieres

de ses Etats, 95.

Mahmoud. Sa naissance, 111. Il succéde à son pere, & appaise les troubles qui s'étoient élevés dans le Khorassan, 1bid. Il s'empare du Khorassan, & en reçoit l'investiture du Calife Cader, 113. Ses autres conquêtes & sa mort, 114.

MAHMOUD succède à Mohammed, son

pere, 192. Sa mort, 198.

MAHMUD est reconnu Sultan à la sollicitation de la Sultane sa mere, 172. Il est réduit à la seule ville d'Ispahan, 173. Il ostre une retraite à son frere, & le recoit magnisiquement, 177. É suiv. Il le fait arrêter, 178. Sa mort, 179.

MALEK-AL-AFCHAL. Son partage dans

la succession de Salaheddin, 307. Poyez.

MALER ALAZIR-OTHMAN. Son partage dans la succession de Salaheddin, 307.

Poyez Azis.

MALEK-AL-CAMEL hérite des Etats de son pere Adel, 369. Il sait des propositions aux Chrétiens pour en obtenir la paix, 371 & sur. Il reprend Damiette sur eux, 373. Traité qu'il conclut avec l'Empereur Frédéric, 376. & sur.

MALER-ALDHAHER-GAIATHEDDIN, fils de Salaheddin, a pour partage Alep &

la haute Syrie, 307.

MALER AL ASCHRAF, fils d'Adel, commande souverainement en Mésopotamie, 369.

MALER-AL-MOADHAM, fils d'Adel, et

Sultan de Damis, 369.

MALEK - AL - MOADHAM. Voyez Moa-

MALEK-AL-MODHAFFER, fils d'Adel, est Souverain d'une partie de la Mésopo-

tamie, 370.

MALEK-AL-RAHIM devient Emir, 126. Il reprend la Perse, dont son frere s'étoit emparé, toid il revient à Bagdet, 129. Il est pris par Thogrul-Beg, qui le fait enfermer dans un château où il meurt, 131.

MALER SALEH bat les Princes Chrétiens, & fait un traité avec eux, 397. Autre traité qu'il conclut avec Richard, Comte de Cornouaille, 399. Il détermine les Khouaresmiens à s'établir dans la Palestine, 400. Il abandonne Damiette à L'arrivée de S. Louis, 406. Sa most, 407.

MALEK SCHAH est désigné par son pere pour lui succéder, 145. Il prend possession. de ses domaines & de ses charges, 148. Il y est confirmé par Mostadi, 154. & Juiv. Il réforme le calendrier Persien, 155. & suiv. Ses conquêtes, 156. & suiv. Son couronnement, 160. Il remporte une victoire sur Soliman, qu'il fait prisonnier, 161. Il est surpris par les Grecs, & l'habileté de son Visir le tire de leurs mains, 163. & suiv. Ilbat les Grecs, & fait l'Empereur prisonnier, 165. Il lui rend la liberté, 166. Il marie sa fille au Calife, Ibid. Il repasse en Perse, & disgracie son Visir, 167. Mécontentement qu'il reçoit de Bagdet, 170. Sa mort, 171.

MALEK-Schah II. succède à Barkiarok, & est dépouillé par Mohammed, 190. &

Suiv.

MAMELUKS. Ils composoient la garde

ordinaire d'Akschid, 17.

MAMMELURS. Leur origine, 411. É fuiv. Ils se rendent maîtres du gouvernement en Egypte, 412. Ils obligent Schagr-Aldor à épouser un de leurs commandans, 4'3.

MANGU-KAN devient Prince des Tartares, 419. Il charge ses deux freres de continuer les conquêtes, 420. Il donne ordre

de faire mourir Rokneddin, 426.

Mansourah. Situation de cette ville,

& par qui elle fut bâtie, 407. note.

MANUEL, Empereur de Constantinople, fait périr une partie de l'armée des Croisés, 216. note.

Manzon, Calife Fatimite, succède à

Caiem son pere, 51.

V iij

Manzor est exclus du trône par Alphteghin, 108. Il est reconnu par les habi-

tans de Bokhara, Ibid.

MARDAVIGE, Roi de Dilem, éleve aux premiers grades militaires Iakem, qui ensuite conspire contre lui & le tue, 14.

MASCHRAF-ALDOULAT gouverne la pro-

vince de Kerman, 99.

Massoud. Pourquoi il fut ainsi appellé, 111. Il succède à Mahmoud son pere,

Massoud, fils de Mohammed, 192. He succéde à Mahmoud, 198. Ses démêlés avec le Calife Mostarched, 199. & suiv. Démarches de Rasched contre lui, 206. & suiv. Il assiége Bagdet, 208. Conduite qu'Abulsarage dit qu'il tint à l'égard du Calise, 209. & suiv. Sa mort, 218.

ME'LE'DIN. Voyez MALEK-AL-CAMEL.

Moadham (Malek-al-) succède à son pere, 407. Il arrive à Mansourah, 408. Propositions qu'il fait offrir à S. Louis, 410. Traité qu'il conclut avec lui, ibid. & suiv.

Il est assassiné, 411.

Moclah est rétabli dans sa charge de Visir, 5. Il est offusqué de l'établissement de la charge d'Emir-al-Omara, 6. Ses intrigues pour perdre l'Emir Raik, 8. Elles sont découvertes, & il en est puni, 9. És suiv. Tems de sa mort, 10. Particularités de sa vie rapportées par Abulfarage & El-Macin, 10. És suiv. note.

Moëz, Calife Fatimite, envoie une armée pour conquérir l'Egypte, 67. Il est proclamé Calife en Egypte, 68. Il passe dans cette province, & établit le

shège de son Empire à Alexandrie, 70. Mesures qu'il prend pour faire croire qu'il descendoit d'Ali, Ibid. & suiv. Sa mort,

92.

Moëzeddulat est créé Emir-al Omara, 40. Il reçoit de grandes distinctions, & s'empare de l'autorité, 41. Il oblige Mostaksi à renoncer au Calisat, & sait proclamer Mothi, 43. Son dessein de mettre les Alides sur le trône, 46. & suiv. Il reprend la partie de Bagdet dont Nasser-Aldoulat s'étoit emparé, 48. Il déclare la guerre à Nasser-Aldoulat, & s'empare d'une partie de ses Etats, 58. & suiv. Il lui accorde la paix, 59. Sa mort, 63. Ce qu'il sit en saveur des Alides, Ibid. & suiv.

Mogols. Leur origine, 329. note.

Mohammed prend les armes contre Barkiarok, & s'empare de l'Irak, 182. & fuiv. Il s'accommode avec Barkiarok, qui lui céde plusieurs provinces, 189. Il s'empare de sa succession, 190. & saiv. Sa

mort, 192.

Mohammed, fils de Mahmoud, succéde à Massoud à la place de Malek-Schah, 219. Il fait tuer Khazbek, & s'empare de ses richesses, 220. Il est déposé, 221. Il se rétablit, 223. Il gagne une bataille sur Soliman, 224. Il assiége Bagdet, & sait un traité avec le Calise Moktaphi II. 225. Sa mort, 226. Son caractère, Ibid. & suiv.

MOHAMMED-AL-ZAMERI, Secrétaire de Moezeddulat, le détourne du dessein de

mettre les Alides sur le trône, 47.

MOHAMMED - BEN - ILDIGHIS gouverne V iv

l'Irak pendant la minorité de Thografben-Arstan, 310.

Mohammed-Khovaresm-Schah dépoté par Soliman. Moyen qu'il prend pour le

chasser d'Hamadan, 222. & suiv.

MOHAMMED - KOTHBEDDIN Succéde à Tekesch, sous le nom de Kouaresm-Schah; 320. Il s'empare des Etats des Gaurides, 328. Ses conquêtes au-delà de l'Oxus, 329. Il défait les Tartares, 330. Il s'empare de Gaznah, 331. Lettres qu'il découvre, & qui l'indisposent contre le Calife. 332. Il fait déposer Nasser, & proclamer Alaeddin, 333. Il marche avec son armée contre Nasser, 334. Il rejette ses propositions, 335. Son armée est détruite, Ibid. & suiv. Insulte qu'il fait à Genghiskan, & qui lui attire la guerre de la part de ce Prince, 339. & suiv. Il se met en marche pour s'opposer à Genghiskan; 341. Il prend la fuite, & se retire dans une isle de la mer Caspienne, 342. & suiv. Sa mort, 344.

MOHAMMED-EBN-SCHIRKOUEK. Ses in-

trigues, & sa mort, 264. & suiv.

MOHIEDDEN, Cadhi de Damas. Vers qu'il fait à la louange de Salaheddin, 262.

Mors Arabiques. Quels ils sont, & leur

ordre, 262. note.

MORTADI, successeur du Calise Mostanged, 236. Il est reconnu Calise en Egypte, 242. Comment il occupoit son tems, 250. Ce qu'il dit au peuple pour l'animer contre Kimar, 253. Sa mort, 254.

Mortaphi II. fils de Mostader, par-

vient à la couronne, 211. Etat de l'Empire Musulman lors de l'élévation de ce Calife, 212. É suiv. Il se rend maître dans Bagdet, 219. A quelle condition il reconneit Soliman-Schah pour Sultan, 222. Il lui fournit des troupes contre Mohammed, 224. Il conclut un traité avec Mohammed, 225. É suiv. Sa mort, 229.

Montferrat (le Comte de ) épouse la Princesse Sybille, 269. Sa mort, ibid.

Montferrat (le Marquis de ) amene des vivres au camp des Croisés qui assiégeoient Acre, 287. Ses démêles avec Gui de Lusignan, au sujet du Royaume de Jérusalem, 294. & suiv.

Mostader succède à Mostadi , & reconnoît Barkiarok pour Sultan, 176. Ses occupations, 177. Réception qu'il fait à

Mohammed, 191, Sa mort, 192.

Mostadi parvient à la couronne, 153. Il semble reprendre quelqu'autorité, Ibid. É suiv. Il confirme Malek-Schah dans ses titres & dignités, 154. É suiv. Réception qu'il fait à Malek & à son Visir, 159. É suiv. Il épouse la fille de l'Emir,

166. Sa mort, 173. & suiv.

Mostakfi est mis sur le trône par Tozun, 33. Il donne à Schirzad l'investiture de la charge d'Emir, 38. Il s'échappe d'auprès de lui & revient à Bagdet, 39. Il change les noms des Princes Bouides & crée Moëzeddulat Emir-al-Omara, 40. Distinctions dont il honore ce dernier, 41. Il est détrôné, 43. Tems de sa mort,

Mostali succède à Mostanser en Egyp-

Mostanged, successeur du Calife Moktaphi II. découvre une conspiration formée pour le détrôner, 231. & suiv. Avantages que ses peuples tirerent de la tranquillité de son regne, 233. & suiv. Trait de son amour pour la justice, 234. Sa mort, 235.

Mostanser, Calife des Fatimites en Egypte, donne des troupes à Bassa-Siri, 128. Il est proclamé Calise à Bagdet, 135. Son nom est supprimé dans l'Asse, 157.

Sa mort, 175.

Mostanser parvient à la couronne; après la mort de son pere, 358. Son attention à faire fleurir les lettres, Ibid. Éfuiv. Moyen ingénieux dont il se sert, pour faire sentir à plusieurs de ses sujets les essets de sa libéralité, 360. Éfuiv. Sa mort, 387. Son caractère, 388.

MOSTARCHED parvient à la couronne, 195. Sa générolité à l'égard de son frere qui s'étoit révolté contre lui, 196. Il disfipe une autre conspiration, 197. Ses démêlés avec Massoud, 198. & suiv. Il est

assassiné, 102.

Mostazem est proclamé Calife, 391; Son caractère, Ibid. Dissérens usages qu'il établit pour sorcer les peuples à le respecter, 392. Établit pour sorcer les peuples à le respecter, 392. Établit plus les Mammeluks, 416. Trompé par son Visir, il consent à congédier la plus grande partie de ses troupes, 423. Réponse qu'il fait à Holagu qui l'invitoit à lui donner du secours contre les Assafasins, 425. Hauteur avec laquelle il traite Holagu, 429. Il envoie quelques troupes contre les Tartares; elles sont désaites,

430. & suiv. Son indissérence sur l'arrivée des Tartares auprès de Bagdet, 431. & suiv. Il est tué avec son fils, 438. & suiv.

MOTARI est élu Calife, & consirme Iakem dans sa charge d'Emir, 23. Il se défait de cet Emir, 24. Il se retire à Mossul, où il obtient le secours des Princes Hamadanites, 27. Rétabli à Bagdet, comment il reconnoît la générosité de ces Princes, 28. É suiv. Il donne à Tozun la charge d'Emir, 29. Il se retire encore auprès des Princes Hamadanites, 30. Il entre en négociation avec Tozun, 31. Il est obligé d'abdiquer le Califat, & a les yeux crevés, 33. Tems de sa mort, 34.

Motht est élu & proclamé Calife, 43. Pourquoi on sait si peu de choses qui nous sassent connoître ce Prince, 45. & suiv. 48. & suiv. Il donne l'investiture à Adhadeddulat, 56. Surnom qu'il donne au successeur de Saiss-Aldoulat, 61. Il reconnoît Azzeddoulat pour Emir, 65. Il cesse d'être reconnu Calife en Egypte, 68. Il

céde sa couronne à son fils, 71.

Mouiad, Visir de Barkiarok, est déposé, & porte Anzar à se révolter, 181. Après la mort d'Anzar, il engage Mohammed à prendre les armes, 182. Il devient Visir de Mohammed, 185. Il est fait prisonnier par les troupes de Barkiarok, 186. Ce qui occa-fionne sa perte, 187. Il a la tête tranchée, 188.

Mouïaeddin-al-Cami devient Visir du Calife Mostazem, 395. Il soutient les Schittes, 417. Chagrin qu'il conçoit de ce qu'Aboubecre s'étoit déclaré pour les Sunnites, 419. Il sorme le dessein de livrer Bagdet aux Tartares, 420. Il engage le Calife à congédier la plus grande partie de ses troupes, 421. & suiv. Il éloigne les principaux officiers, 424. Il informe Holagu de la réforme des troupes, & l'invite à assiéger Bagdet, 427. Il rassure le Calife sur l'approche des Tartares, 430. Il se rend auprès d'Holagu, 437.

MUTRAFEK, Général des Karmates,

perd une bataille où il est tué, 52.

## N.

Nassareddin, Visir de Mossarem, supplée à la négligence de ce Calife, 394.

& Suiv. Sa mort, 395.

Nasser-Aldoulat, un des Princes Hamadanites, poursuit Abdallah-Baridi, & le chasse de Vasseth, 28. Il envoie une escorte à Bagdet, qui amene le Calise à Mossul, 30. Il s'empare de la partie orientale de Bagdet, 47. Il en est chasse, 48. Guerre qu'il soutient contre Moezeddulat, 58. En suiv. Il est relegué au château d'Ar-

daman, 63.

Nasser est proclamé Calife, 255. Il confirme à Salaheddin le titre de Sultan d'Egypte, 256. Démêlé qui s'éleve entre lui & Salaheddin, 282. Démarches qu'il fait auprès de lui pour l'appaiser, 283. Différens établissemens qu'il fait, 308. É suiv. Il envoie son Visir dissiper la révolte du Khousistan, 309. Ce qu'il dit apprenant le succès de Kizil-Arslan, 313. Réponse qu'il fait à la lettre d'Afdhal, 325. Ce qui lui attire la guerre de la part de Mohammed, 332. Démarches qu'il fait pour appaiser Mohammed, 334. É suiv. Comment

il est délivré de ses troupes, 335. & suiv. Une de ses semmes, avec un eunuque, s'empare du gouvernement, 350 & suiv.

Sa mort, 353.

Nassireddin-Al-Thoussi pour quelques mécontentemens, se retire à la Cour d'Holagu, 421. Il le détermine à tourner ses armes vers le Midi, 422. Il l'anime contre Mostazem, & l'engage à marcher contre lui, 427.

NEGEZ est chargé de commander un corps de troupes contre les Grecs, 53-Il se révolte contre Saiss-Aldoulat, 60. Épuiv. Ses troupes sont battues & il est tué,

61.

NEZAM-EL-MULK, Visir de Malek-Schah, son habileté, & son amour pour les sciences, 158. Réception honorable qui lui est faite par Mostadi, 159. & suiv. Moyens dont il se sert pour tirer Malek des mains des Grecs, 163. & suiv. Il se brouille avec la Sultane, 167. Il est affassiné, 169. Lettre qu'il écrit au Sultan plid. & suiv.

Noradin. Voyez Noureddin - Mah-

MOUD.

Noureddin-Mahmoud, fils de Zenghi, fait la guerre à Boémond Prince d'Antioche, 217. & suiv. Il envoie des troupes au secours d'Adhed Calife en Egypte, 238. Il lui envoie ensuite Salaheddin, 240. Il se prépare à attaquer Salaheddin, qui s'étoit rendu So uverain en Egypte, 247. Sa mort & son éloge, Ibid. & suiv.

363. Proposition qu'il fait au Sustan de Roum, qui lui demandoit son amitié, 364. Il s'empare du Khouaresm sur Gélaleddin, 365. Il acheve de conquérir le Kathai, 366. Ses autres conquétes, & sa mort, 367.

OMADEDDIN devient Prince d'Alep , & cede cette principauté à Salaheddin,

261.

Ommiades. Malédictions prononcées contr'eux, 64.

OTTOMANS. (les Turcs) leur origine,

321.

P.

PESTE. Idée singuliere des Musulmans

Sur la peste, 174.

PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France, s'engage à la croisade avec le Roi d'Angleterre, 290. Il arrive au camp devant Acre, 292. & suiv Ses démélés avec Richard, 294. & suiv. Conditions ausquelles il prend la ville d'Acre, 296. Son départ, 1bid.

R.

RAÏK OU RATEK est le premier Emir-al-Omara, 6. Il sait un traité avec les Karmates, 7. Il intercepte la lettre que Moclah avoit écrite à Iakem au nom du Calise, 9. Il perd une bataille contre Iakem, 11. Il obtient l'Irak Arabique en souveraineté, 15. Ses démélés avec Akschid, 18. & saiv.

RAIMOND, Comte de Tripoli, son mécontentement de l'élection de Gui de Lufignan, pour Roi de Jérusalem, 270. Ses DES MATIERES. 478 relations avec Salaheddin, Ibid. & suiv. On le soupconne d'avoir favorisé l'incendie des sourages de l'armée Chrétienne,

272.

RASCHED, fils de Mostarched, succéde à ce Calife, 205. Ses différends avec le Sultan Massoud, 206. & suiv. Il reconnoît Daoud, & proscrit le nom de Massoud, 207. Il est tué, 208. Quelques circonstances de son regne rapportées différemment par Abulfarage, 209. & suiv.

RHADI, frere de Caher, état de l'Empire des Arabes à fon avenement à la Couronne, 1. É suiv. Il est proclamé à Bagdet; son caractère, 4. Il rend la liberté à tous ceux que son prédécesseur avoit fait arrêter, 5. Il institue la charge d'Emiral-Omara en saveur de Raïk, 6. Supplice qu'il fait subirau Visir Moclah, 9. Il consere à lakem la charge d'Emir, 12. Il accorde à Raïk la souveraineté de l'Irak Arabique, 15. Il consirme Akschid dans son usurpation, 17. Sa mort, 19. Son caractère, Ibid. Es suiv.

RICHARD, surnommé Cœur de lion; Roi d'Angleterre; son départ pour la croifade, 292. & suiv. Il coule à sond un vaisseau Musulman, 293. & suiv. Ses démêlés avec Philippe Auguste, 294. & suiv. Secondé par Philippe, il oblige Acre à se rendre, 296. Il prend Césarée & Jassa, 297. Il conclut une trève avec Salaheddin, 298. & suiv. Il s'en retourne, & est

arrêté en Allemagne, 299. & Suiv.

RICHARD, Comte de Cornouaille, amene aux Croisés un renfort d'Anglois, 398-Il tâche de raccommoder les Chevaliers du Temple avec les Hospitaliers, & ne peut y réussir, 398. Il fait un traité avec le Sultan d'Egypte, & part de l'Orient, 399.

ROBERT, Comte d'Artois, pénetre jusque dans Mansourah, où ses troupes sont enveloppées & taillées en piéces, 408.

ROKNEDDIN - KHUZ - SCHAD, dernier

Prince des Ismaeliens, 425. & Suiv.

ROKNEDDULAT, Prince Bouide: ce que fignifie ce nom, & quand il le reçut,

40.

Romain - Diogene, Empereur des Grecs, fait une irruption vers l'Arménie, 140. Il rejette les propositions de paix, 141. Il est battu & fait prisonnier, 142. Il. obtient la liberté, 143. & suiv.

S.

SAAD-ALDOUDAT succède à Saiff-Al-doulat, 61.

SADAKA, tuteur de Malek-Schah II.

190.

SAIFF ALDOULAT rétablit à Bagdet le Calife Motaki, 28. Il s'empare de Damas, 30. Il en est chassé, 51. Il désait les Karmates commandés par Mutrasek, 52. Il est battu par les Grecs qui lui prennent Alep & Tarse, 54. & suiv. Il dissipe la conjuration de Négez, 61. Sa mort, Ibid. Son caractère, 62.

SALADIN. Voyez SALAHEDDIN.

SALADINE: (Dixme) à quelle occasion

elle fut imposée, 290.

SALAHEDDIN. Son origine, 239. Il est

commandement sur toute l'Egypte, 240. Il détruit la puissance des Fatimites en Egypte, 241 & Juiv. Conduite qu'il tient pour le concilier les esprits des Egyptiens. & se rendre maitre absolu en Egypte. 243. & suiv. Il s'accommode aves Noureddin, 247. Meiures qu'il prend pour s'emparer des Etats du successeur de Noureddin, 248. & suiv. Il est confirmé dans sa qualité de Sultan par Nasser, 256. Il assiège Mossul sans succès, 259. Il fait un traité avec Ezzedin, 260. Il se fait céder Alep, 261. Pourquoi il se désait da Mohammed son cousin, 264. & suiv. Propositions qu'il fait au Comte de Tripoli pour le gagner, 270. Il détruit l'armée Chrétienne, 272. & suiv. Il tue Arnaud de Châtillon, 275. Il s'empare de plufieurs places, Ibid. & suiv. Il assiége Jérusalem, & la prend à composition, 276. 6 (uiv. Il est obligé de lever le siège de Tyr, 281. Brouillerie qui s'éleve entre lui & le Calife, 282. & suive Suite de ses progres. 283. & Juiv. Il prend Arnon, 285. Son armée est battue par celle des Chrétiens, 286. Il fait entrer un secours dans Acre, Ibid. Il rassemble de nouvelles forces, 288. Ce qu'il fait pour conserver Jérusalem, 297. Propositions qu'il fait faire au Roi d'Angleterre, Ibid. & suiv. Trève qu'il conclut avec les Chrétiens, 298. & Suiv. Sa mort, 300. Son éloge, Ibid. & Suiv. Ses enfans, 307.

Samanides. Extinction de cette Dynaf-

tie, 107. & Suiv.

SAMSAM-ALDOULAT succède à son pere dans la qualité d'Emir, 85. Il est com-

plimenté par le Calife, sur la mort de son pere, 86. Il est fait prisonnier par son frere qui se fait reconnoître à sa place, 88 & suiv. Il s'échappe & fait la guerre à Baha-Aldoulat, 89. Par un traité la Perse lui est cédée, 90. Sa mort, 97.

SANGIAR, frere de Barkiarok, est fait Gouverneur du Khorassan, 180. Cette province lui est cédée en souveraineté, 189. Son expédition contre les Turco-

mans, & sa mort, 228.

Sanguin, c'est le même que Zenghi, 215. note. Voyez Zenghi.

Schafe'i. Qui il est, 245. note.

SCHAGR-ALDOR, mere de Moadham prend le gouvernement de l'état en son absence, 407. Après la mort de ce Prince, elle épouse Ibek commandant des Mammeluks, 413.

SCHAHABEDDIN, Prince Gauride, est

tué dans une bataille, 328.

SCHARFALDOULAT hérite dans les biens de fon pere de la Caramanie, 86. Il s'empare de la Perse, 87. Il déclare la guerre à Samsam-Aldoulat, le sait prisonnier, & se fait reconnoître Emir, 88. & suiv. Sa mort, 89.

Schauer se rend insupportable au Calife d'Egypte, 237. Il perd une bataille

où il est tué, 239.

Schiffes. Qui ils sont, 245. note. Leurs différends avec les Sunnites met le trouble dans Bagdet, 416. & Juiv.

SCHIRKOUEH est envoyé par Noureddin au secours du Calife d'Egypte, 238. Son origine, 239. Il défait & tue Schauer. & est fait Emir, Ibid. Sa mort, 239.

Schirkoueh, neveu de Salaheddin. Réponse ingénieuse qu'il fait à ce Sultan 2 266.

Schirzad devient Emir-al-Omara, 36. La tyrannie de son gouvernement oblige les habitans de Bagdet à solliciter contre lui le secours des Bouides, 1bid. Suiv. Il se sauve de Bagdet, & emmene

le Calife avec lui, 38.

SEBEKTEGHIN est élevé par Alphteghin qui lui donne sa fille en mariage, 109. Il conserve Gaznah en souveraineté, Ibid. Il chasse les Turcs des terres des Samanides, 110. Sa mort, Ibid. Pressentiment qu'il eut sur la gloire de sa postérité, Ibid. É suiv.

Sefieddin, fils de Zenghi, 217.

Selgiucides. (les) Origine de cette Dynastie, 115. & suivantes. Ils s'établissent dans le Khorassan, 120. Fin de leur Empire dans cette province, 229. 321. Extinction de cette Dynastie, 320. Une branche s'est perpétuée dans la personne des Selgiucides de Roum, d'où descendent. les Turcs Ottomans, 321.

Seleiuk. Son origine, 115. Il s'attire l'indignation de Bigou, passe dans la Transoxane, & embrasse la religion Mufulmane, 116. Ses premiers exploits, 117.

Sa mort, 118.

SELGIUK, un des fils du Sultan Moham-

med, 192.

Soliman, Prince de la Transoxane, est battu & sait prisonnier par Malek-Schah, 161.

SOLIMAN-SCHAH est porté sur le trône à la place de Mohammed, 221. Sur la mouvelle d'une conspiration, il s'ensuit d'Hamadan, 223 Il perd une bataille contre Mohammed, 224.

SOLTHAN-ALDOULAT, fils de Baha-Al-

doulat, lui succéde en Perse, 99.

Sultan. Origine de ce mot, & de ceux de Solthan, Soldan, Soudan, 125. note.

SUNNITES. Qui ils sont, 245. note. Troubles qu'ils excitent à Bagdet, 416. &

fuiv.

SYBILLE, sœur de Baudouin IV. épouse le Comte de Montserrat, 269. Après sa mort elle épouse Gui de Lusignan, & le fait parvenir au Royaume de Jérusalem, Ibid. & suiv. Sa mort, 295.

## T.

TAG-EL-MUCK-CAMI devient Vifir &

fait affassiner Nézam, 168.

TAKASCH-EBN-ARSLAN-SCHAH fait la guerre à Barkiarok, 177. Il perd une bataille, & est tué, 179.

TAKASCHTEGIN donne retraite à Barkiarok, & lui fournit des troupes pout

se rétablir, 172.

TARTARES. Leur origine, 329.

note.

Te'kesch, Roi du Khouaresm, fait la guerre à Thogrul-Arslan, & ses troupes sont désaites, 316. Il revient avec de nouvelles troupes invité par les mécontens, 318. Il rentre dans Rei & se fait reconnoître Sultan, 320.

TEMPLIERS. (les) Leurs divisions avec les Hospitaliers sont échouer l'entreprise

des Chrétiens en Orient, 398.

TEMUGIN. Son origine & les commencemens, 337. & Juiv. note. Voyez GENG-HISRAN.

THABET, savant qui se distingua sous le

Califat de Mothi, 72.

Thai, fils de Mothi, parvient au Califat par la démission de son pere, 71. Les Tures l'obligent à se mettre à leur tête, pour poursuivre Azzeddoulat, 74. Ils l'abandonnent dans Bagdet, où il reçoit les Princes Bouides, 75. Distinctions particulieres dont il honore Adadeldoulat, 82. Il épouse la fille de cet Emir, Ibid. Il complimente Samsam-Aldoulat sur la mort de son pere, 86. Il est déposé-91.

THE ODORE LASCARIS est proclamé par les Grecs Empereur de Constantinople,

384.

THOGRUL-BEG s'établit dans le Khorassan, 120. & suiv. Il est couronné Souverain de cette province, 122. Ses conquetes, 128. Il amene ses troupes au secours du Calife contre Bassa-Siri, 129. Il met sin à la Dynastie des Bouides, 131. Il s'empare des charges qu'elle avoit possédées à Bagdet, 132. Il marche contre Bassa-Siri, & le chasse de Mossul, 132. Il reçoit d'Alp-Arsan du secours contre Ibrahim, 134. Il rétablit le Calife à Bagdet, 136. Il l'oblige à lui donner sa sille en mariage, 137. & suiv. Sa mort, 139.

Thogrul, fils de Mohammed, 192. Tentative qu'il fait pour se faite un Etat, 196. & suiv. Il est obligé de prendre la

fuite, 197.

THOGRUL-BEN ARSLAN apprenant la

révolte de Kisil-Arslan, abandonne sa capitale, 311. Après la retraite de Kisil il y revient, Ibid. Il est trahi par les Seigneurs de l'Irak, & ensermé dans un château, 313. Il s'échappe, & est rétabli, 314. Il manque à être empoisonné, 315. Il fait arrêter Koutlouk, & ensuite lui rend la liberté, Ibid. Il bat le Roi du Khouaresm & Koutlouk qui ravageoient ses états, 316. & suiv. Il cesse de se tenir sur ses gardes, 317. Il est trahi, 318. Sa présomption, 319. Il est tué, 320.

TIGRE (le) se déborde, 368.

Touchi-Kan, un des fils de Genghic-

kan, 363.

Touma, (ben) Médecin de Nasser, découvre au Visir les personnes qui s'étoient emparé du gouvernement, 3,2. Il est assassiné, lbid.

Tourakinah-Kharoun, mere & tutri-

ce de Gaïukkan, 367.

TOURANSCHAH. Voyez MOHADAM ( Ma-

lek-al-)

Tozun devient Emir-al-Omara, 29. Hauteur avec laquelle il traite le Calife, 30. Il entre en négociation avec ce Prince, 31. Honneurs qu'il affecte de lui rendre, 32. & suiv. Il l'oblige à abdiquer le Califat, & fait proclamer à sa place Mostaksi, 33. Il s'empare de toute l'autorité, 35. Sa mort, 36.

Tuli-Kan, un des fils de Genghiskan,

363.

Turcs (les) reprennent leur autorité, 25. Ils veulent obliger Motaki à choifir un Emir parmi leurs chess, 26. & suiv. Leur révolte contre l'Emir Azzeddoulat, 73. & suiv.

Turcs. Nom sous lequel sont désignés les Tartares & les Mogols, 329. & suiv. note.

## ٧.

VATACE. (Jean Ducas) Ses efforts pour chasser les Latins de Constantinople, 385. & Juiv.

Ung-Kan, Souverain de la Tartarie o-

rientale, 337. & suiv. note.

Visir. L'autorité du Visir se trouve bornée au simple emploi de Secrétaire du Calife, par l'érection de la Charge d'Emir-al-Omara, 6.

## Y.

YACTAÏ-KAN, un des fils de Genghiskan; 363.

Z

ZEHIR-BEN-ATTHAR, Visir de Moxtadi, s'oppose aux entreprises de Kimar, 251.

ZENGHI prend Roha sur les Chrétiens, 214. & suiv. Il assiége Biva sans succès, 215. & suiv. Sa mort, 217.

Fin de la Table des Macières du Tome IV. qui aura fervi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le meme érat où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France. le tout à peine de nullité des Présentes: Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empechement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amés & Féaux Conseillers - Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris le 18. jour du mois de Juillet, l'an de grace 1750. & de notre Regne le 35. Par le Roi en son Confeit.

Je soussigné, reconnois que Madame veuve Etienne & Fils, Messieurs Desaint & Saillant sont intéressés chacun pour un tiers dans le présent Privilège, ne m'en étant réservé que l'autre tiers. A Paris ce 28. Juillet 1750. J. HERISSANT, rue saint Jacques.

Registré, ensemble la Cession ci-dessus sur la Registre XII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 453, Fol. 327. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 2723. A Paris le 31. Juillet 1750.

LEGRAS, Syndie.

DE L'IMPRIMERIE DE J. B. COIGNARD,
IMPRIMEUR DU ROL













